**DERNIÈRE ÉDITION** 

QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE Nº 13937 -- 4.50 F

SAMEDI 18 NOVEMBRE 1989

FONDATEUR : HUSERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : ANDRÉ FONTAINE

# La mort lente de l'apartheid

بالأجواج

دو د په

(a)

DAN par pan, le mur de l'apartheid est en train de tomber. Aujourd'hai, le long des plages et bientôt sur les terrains de sports, dans les parcs et les bibliothèques. M. Frederik De Klerk, le chef de l'Etat sud-africain, a, en affet, annoncé, jeudi 16 novembre, devant le conseil présidentiel, que la loi sur la ségrégation dans les lieux publics serait abolie « aussitôt que possible », sans doute lors de la procheine session parlementaire qui s'ouvrira, début février, au Cap.

Homme de bonne volonté, ouvert au dialogue, M. De Kierk s'emploie ainsi à effacer les traces les plus voyantes et, comme on le dit, les plus mesquines d'une ségrégation raciale au quotidien. Mais il entend agir en ce domaine « avec prudence », notamment dans « certaines zones sensibles », afin d'éviter des mani-festations d'intolérance comme il s'en est produit, ces derniers mois, sur plusieurs piages

USQU'OU M. De Klerk poussera-t-il sa politique de réformes? Pas question pour lui de faire disparaître, dans un proche avenir. les autres lois en vigueur qui impo-sent la ségrégation dans les hôpitaux, les transports en commun et surtout les écoles et. le logement. Il n'empâche que, en bonne logique, le démandile-ment complet de l'apartheld n'est plus qu'une question de temps, mânit à pour les gens au pouvoir, il n'est pas, aujourd'hul, opportun de le lais-

Déjà l'extrême droits a viva-ment résgi, par la voix du Perti-conservateur, à la décision de M. De Kierk, qui, à l'en croire, « va accroîtra l'invasion des blanches ». Pour ces partisens acharnés du statu quo - peutêtre n'ont-ils pes tort de le penser? - a c'est le commencement de la fin ». Habile nager, bien qu'il ait officiellement annoncé, il y a deux mois, lors de sa prise de fonc-

ES nationalistes noirs, quant à eux, refusant de se laister séduire par ce nou-veau langage. Ils doutent que le chef de l'État soit décidé à mener à son terme cette politi-que de réconciliation nationale dans la mesure cù, à leur avis. Il raisonne faux en prônant le développement séparé des difforents groupes raciator. Pour pousser leurs idées, ils réciement, dans l'immédiat, la Isvée de l'état d'urgence, la recon-naissance du Congrès national africain (ANC) et des mouvements annexes et. enfin, la libération de Nelson Mandela, qui, elle, n'est peut-être plus qu'une affaire de semaines.

Toujours est-il que. en ennonçant ce nouveau train de réformes, M. De Kierk s'est défendu de s'être laissé forcer la main par quiconque. € Le gouvernement, a-1-il déclaré, ne cherche pas à gagner une popu-larité à court terme ou à essayer de plaire aux dirigeants des pays atrangers, Quand nous agissons rapidement, ce n'est pas pour la galerie, ce n'est pas parce que nous jouens une par-tie d'échecs-artificielle, mais parce que nous savons que nous avons peu de temps... » Les gens au pouvoir à Pretoria ont enfin découvert, misux veut tard que jameis, que l'immobi-lisme serait suicidaire.



#### Condamné par le président Cristiani

# Le massacre de jésuites au Salvador est attribué à l'extrême droite

L'assassinat à San-Salvador de six jésuites - personnalités liées à la gauche - a été condamné, jeudi 16 novembre, par le président Cristiani, qui a paru prendre ses distances à l'égard des éléments les plus durs du régime, soupçonnés de ce « règlement de comptes ». Cet événement a provoqué la constemation tant au Salvador qu'à l'étranger, où se multiplient les appels à l'arrêt des combats, qui continuent avec intensité. Washington a accepté en principe une demande du gouvernement salvadorien pour une accélération des livraisons américaines d'« équipements anti-émeutes et d'armes légères ».

SAN-SALVADOR de notre envoyé spécial

Six des plus prestigieux intel-lectuels du Salvador, tous jésuites, ont été assassinés sauvagement, an moment précis ou l'armée lançait une puissante contre-offensive pour tenter de déloger, sans succès, les guérilleros qui occupent une partie de la capitale depuis samedi. Le recteur de l'université d'Amérique centrale, le Père Ignacio Ellacuria, le vice recteur, Martin Baro, le directeur de l'Institut des droits de l'homme, Segundo Montes, et trois autres prêtres (Armando Lopez, Jasa, Moreno et Joaquin Lopez) out été tués par un commando d'une tren-taine d'hommes en uniforme.

Tout indique qu'ils out été vic-

times des Escadrons de la mort liés aux secteurs les plus extrémistes de l'armée et du parti au pouvoir, l'Alliance républicaine nationaliste (ARENA, ultradroite).

Les auteurs de ce massacre qui a provoqué une véritable commotion à San-Salvador, se sont surpassés dans l'horreur. Selon des témoins cités par d'autres jésuites résidant sur le campus de l'université - aucun témoin direct n'ose pour l'instant s'exprimer publiquement, - les tueurs se seraient présentés sur les lieux, jeudi vers 3 heures du matin, alors que les bombardements aériens seconaient la capi

BERTRAND DE LA GRANGE

Tout en réaffirmant son opposition à l'unité de l'Allemagne

# Berlin-Est propose à Bonn la négociation d'un nouveau traité

Le nouveau chef du gouvernement est-allemand. M. Hans Modrow, a réitéré, vendredi matin 17 novembre. son opposition à la réunification de l'Allemagne. Il a, en revanche, proposé la négociation d'une nouvelle construction juridique (Vertragsgemeinschaft) entre les deux Etats allemands, allant ¢ bien au-delà du traité fondamental » conclu en 1972. « Ce qui s'est passé, a-t-il d'autre part déclaré devant la Chambre du peuple, est irréversible (...). Le peuple balaiera quiconque tentera de rétablir l'ordre ancien. »

M. Modrow a présenté à la Chambre un gouvernement formé de vingt-huit ministres; onze ne sont pas membres du Parti communiste, mais ils appartiennent aux petites formations alliées traditionnelles du SED.

Lire page 3 l'article de notre envoyé spécial Henri de Bresson sur la formation du gouvernement

# Les trois réunifications

par André Fontaine

UTRES temps, autres nales. Partagée depuis 1949, mœurs. Pour empêcher ses administrés de filer à l'Ouest, Ulbricht, encouragé par d'imprudents propos du président de la commission des affaires étrangères du Sénat américain (1), les avait tout bonnement enfermés, C'est dans le même but que Krenz a fait percer le mur de Berlin. Sans doute pensait-il que le fruit perd de son attrait à n'être plus défendu.

La construction du mur, en 1961, avait provoqué des drames personnels et familiaux. Elle avait attisé la crainte, alors très forte, de voir la guerre froide se transformer en guerre tout court, Elle n'avait pas changé grandchose aux relations internatio-

l'Allemagne demeurait parta-

Elle l'est encore, et Gorbatchev ne perd bas une occasion de répéter qu'alla doit le rester. Il n'empêche que, loin de ante, le rétablissement de la liberté de circulation entre les deux Allemagnes achève de remettre en cause les bases de l'ordre précaire à l'abri duquel les Européens dormaient sur leurs deux oreitles.

Lire la suite page 3

(1) « Je ne comprends pas pourquoi les Allemands de l'Est ne ferment pas leurs frontières ». avait dit, le 30 juillet 1961, soit quatorze jours avant la construc-tion du mur, le sénateur Fulbright

Le chef du PC moldave destitué, page 4

Nouveau « cours » en Bulgarie, page 4
Naissance ou chow-businass à l'Est, page 17 - section C

Le point de vue de Marion Donhoff et Helmut Schnildt, et celui de Pierre Sudreau, page 2

#### Le budget de 1990

M. Rocard engage la responsabilité du gouvernement L'opposition réplique par le dépôt d'une motion de censure

#### Déficit commercial record Le déficit du commerce extérieur de la France

s'est fortement creusé en août (9,3 milliards de francs) à cause des importations de biens de consommation page 37 - section D

#### La contre-offensive de M. Médecin

Le maire de Nice dénonce un complot contre l'ensemble de la droite après les accusations portées contre lui page 28 - section C

#### SANS VISA

● L'Arizona de John Wayne ● L'UNESCO sur les routes de la soie Gastronomie Jeux pages 21 à 26 - section C

«Sur le vif» et le sommaire complet se trouvent page 48 - section D

# Les Verts le seul parti heureux Les Verts réunissent leur

assemblée générale annuelle à Marseille, samedi 18 et dimenche partis politiques subissent une desaffection générale, les rangs de la formation écologista grossis-sent. D'un millier de membres il y cinq mille adhérents. Les succès enrecistrés par les

écologistes aux municipales, puis aux européennes, les confortent dans la stratégie autonome que le parti vert a toujours, pour sa part, Lire les articles d'O. Biffau

R. Caus et V. Derillechabrolle, page 27 - section C



# Sur les traces du Big Bang

Un satellite américain lancé le 19 novembre va mesurer les rayonnements témoins des premiers temps de l'univers

Au commencement était le sicien George Gamow, ce rayon-g Bang : une gigautesque nement fossile fut détecté par à 900 kilomètres d'altitude. Big Bang : une gigantesque explosion de l'œuf cosmique originel, intime mélange de matière et de lumière, dont auraient surgi en quelques militards d'années l'ensemble des étoiles, galaxies et planètes qui compo-sent aujourd'hui notre univers. tien de la plapart des astrophysi-ciens. Mais le télescope le plus puissant reste incapable d'explo-rer la naissance du cosmos, cet instant initial dont nous séparent environ quinze milliarda d'amices-innière.

Pour confirmer et préciser la théorie du Big Bang, il existe pourtant une piste : le bruit de fond cosmique, scule signature tangible à l'heure-actuelle de l'apparition explosive de l'univers. Prédit des 1946 par le phy-berg, ce dernier devrait ensuite

hasard, en 1965, par les astronomes américains Arno Penzias et Robert Wilson - alors que ces derniers, qui travaillaient dans. les laboratoires de la compagnie téléphonique Beil, cherchaient simplement à régler une antenne Cette théorie, relativement micro-ondes destinée aux télé-récente, reçoit désormais le sou-communications par satellite. communications par satellite. Anjourd'hni devenue l'une des nierres anonlaires de la théorie dn Big Bang, c'est précisément cette lumière fossile, dont l'énergie représente moins de 1 mil-lième de l'énergie totale de l'univers, que le satellite COBE (Cosmic background explorer) sera chargé d'étudier.

Lancé dimanche 19 novembre par une fusée Delta, depuis la base californienne de Vanden-

Après une dérive de trente jours, ce dernier devrait en effet, avec une précision inégalée jusqu'alors, enregistrer pendant deux ans le spectre lumineux émis par ce lointain écho de la création. Grâce à ses capteurs infrarouges et à micro-ondes, COBE pourrait permettre de déterminer la date de naissance des premières galaxies, que l'on situe approximativement à deux cent millions d'années après le Big Bang. Et peut-être de remonter plus loin encore dans le temps, à cette époque si mal connue où les lumières de l'univers n'étaient pas encore allu-

**CATHERINE VINCENT** Lire in suite page 29 - section C

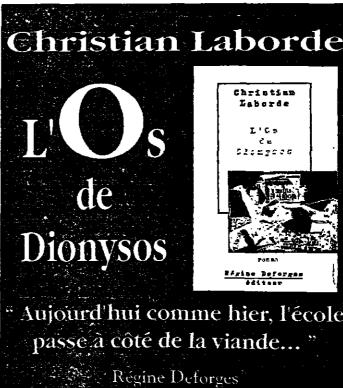



# **Tout dépend** désormais de l'Ouest

par Marion Dönhoff et Helmut Schmidt

Nous publions les principaux passages d'un article paru dans Die Zeit de cette semaine sous les signatures de Marion Donhoff et de Helmut Schmidt, ancien chancelier de la République fédérale d'Allemagne.

N a coutume de dire qu'il n'y a jamais eu, en Allemagne, de véritable révolution. Or l'une des grandes révolutions européennes a pris son essor dans notre pays, à savoir, sous l'égide de Mar-tin Luther, la Réforme. Néanmoins, nombre d'observateurs voyaient en l'Allemagne un pays inapte à la révolution. Se sont-ils

Nous sommes aujourd'hui les témoins d'un grand bouleversement qu'ont déclenché ceux qui, en RDA, sont descendus dans la rue; ils ont fait preuve de leur détermination et de leur pondération ; ils n'ont point usé de violence, et n'ont pas versé de sang. Ils ont imposé ce forcer ceux qui, des décennies durant, avaient misé sur la politique du plus fort. Berlin, Leipzig, toire, le rapport entre les coûts et le rendement d'une révolution n'a été

La révolution en RDA est la continuation de ce qui a commencé chez ses voisins, en Pologne et en tude de l'URSS personnifiée par M. Gorbatchev. Le mouvement est parti de l'Est. Mais, à toute allure, il est en train de changer la face de l'Europe et, peut-être, du monde entier (...)

Nous touchons à la fin d'un siècle marqué par des catastrophes sans pareilles : deux guerres mondiales, l'Holocauste, Hiroshima, Hitler, Staline., Cependant, le pragmatisme tend enfin à s'imposer face aux idéologies, aux dogmes et aux ressentiments. Il n'est pas exclu que se réalisent désormais les grands espoirs caressés durant les décennies écoulées. Mais il n'est pas exclu non plus que tout s'effon-dre si les Occidentaux tergiversent plutôt que d'accourir au secours de ceux qui se battent pour la liberté. 1989 se trouve dans la droite ligne de 1789 (..)

D'aucuns assistent non sans Schadenfreude > (1) à l'effonnisme, qui apporterait la preuve de devait tourner la page du stalila supériorité du capitalisme occidental Comme si tout se mesurait à la croissance du produit national et du revenu disponible... Or il y a d'autres critères non moins importants. Le plaisir d'avoir remporté une victoire ne devrait pas émousser notre sens de la responsabilité face à des changements historiques.

Il nous semble que les Occidentaux sont plus soucieux du maintien de leur niveau de vie que de venir en aide aux pays d'Europe de

La Pologne a demandé aux Occidentaux un milliard de dollars indispensables pour stabiliser son nouveau gouvernement. Du coup. le président des Etats-Unis propose au Congrès une enveloppe de deux cents millions. Même aux yeux des parlementaires soucieux d'économies, ce montant est ridiculement modique, ils veulent l'augmenter. • Il semble que le gouvernement ait carrèment la nostalgie de la guerre froide », disait récemment le sénateur démocrate George Mit-

Il était grand temps que la Communauté européenne entre en jeu, car il s'agit du futur de l'Europe. Nous applaudissons à l'initiative du président Mitterrand de convoquer les douze chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté pour une réunion ad hoc avant la rencon tre entre MM. Bush et Gorbatchev. les 2 et 3 décembre à Malte. Car il serait inacceptable que les deux de l'Europe sans que cette dernière fasse entendre sa voix.

#### Un grand programme

A notre avis, François Mitterrand devrait proposer et faire voter un grand programme d'aide au redéploiement économique à l'Est. Ce programme devrait garantir aux pays d'Europe de l'Est qui s'engagent dans la voie des réformes et du pluralisme un soutien massif pour une durée de trois ans. Jusqu'à nouvel avis, cette aide ne pourrait aller qu'à la Pologne et à la Hongrie. Mais si – par bonheur – la RDA instaurait le pluralisme et organisait des élections libres dans le courant de l'année 1990, elle devrait être incluse dans le cercle des bénéficiaires. Il en irait de même pour la Tchécoslovaquie si, enfin, elle

Les principaux éléments de ce grand programme pourraient être

 Dons et crédits à long terme, à taux d'intérêt réduit, pour un mon-tant de cinq milliards d'écus par an pendant trois ans ; soit, au total, 15 milliards d'écus. Le tout sous l'égide de la Communauté européenne, à savoir la Commission ou une agence qu'elle créerait ad hoc.

2. Décisions immédiates en vue d'une consolidation - et, dans une large mesure, d'une remise - des dettes en devises étrangères ; cela, également, sous l'égide de la Com-

3. Les dons et crédits ne seront attribués qu'en fontion de projets concrets. Pour chaque pays bénéfi-ciaire, une « banque d'investissements » coordonnera les opérations et prendra les décisions au jour le jour. La Commission de Bruxelles aura un droit de contrôle quant à l'utilisation des fonds. Les crédits devront être remboursés — en monnaie nationale et non pas en écus à la banque d'investissements. L'argent remboursé servira à financer de nouveaux crédits (dans la monnaie du pays), comme ce fut le cas il y a quarante ans dans le cadre du Plan Marshall (ERPcounterpart funds).

4. Un montant limité sera consacré à l'aide alimentaire durant l'hiver 1989-1990.

Les douze pays membres de la Communauté participeront au grand programme. La contribution des pays les plus industrialisés, et notamment celle de la RFA, sera proportionnellement plus impor-tante que celle des autres pays.

6. Les États-Unis, le Japon, le Canada et les pays de l'AELE (en premier lieu la Suède, la Suisse, l'Autriche et la Norvège) seront invités à participer au programme.

7. Outre les aides financières, la Communauté s'efforcera de mobiliser les entreprises privées. (...)

8. Enfin, les entreprises et les syndicats des pays occidentaux inviteront leurs partenaires - dirigeants d'entreprise, cadres, syndicalistes - à suivre à l'Ouest des stages de formation, voire d'« ini-tiation » à l'économie de marché.

Tant que l'URSS dilapidera une bonne partie de son revenu national à des fins militaires, elle n'obtiendra que des crédits non subventionnés du secteur privé. La réduction des dépenses militaires est, pour Gorbatchev, l'une des clefs de la réussite de la perestrolka. De son succès dépend celui du processus de réformes dans les autres pays de l'Est. C'est dire l'importance du désarmement : dans ce domaine, et

grâce à l'acquis que représe l'accord sur les INF, les char

sont meilleures que jamais.

مكذا من الاجل

#### L'importance du désarmement

en Méditerranée entre les présidents Bush et Gorbatchev, le Conseil européen devait lancer un appel au désarmement. Par la voix de son président, François Mitterrand, le Conseil devrait inviter MM. Bush et Gorbatchev à accélérer les négociations sur les trois accords de désarmement conventionnel, chimique et nucléaire, de façon qu'ils puissent être signés avant la fin de l'année 1990.

Bien sûr, il faut maintenir les il faut que M. Gorbatchev ait l'intime conviction que le but de l'Ouest n'est pas la désagrégation du Pacte de Varsovie. Et il va de soi qu'il fant veiller à ce que l'Alliance D'ailieurs, il n'est millement besoin de répondre aujourd'hui à la question allemande ou, plus précisémun pour les deux moitiés du peuple allemand.

Oui s'installe dans l'indécision et la mesquinerie ne saurait mettre les chances de son côté. Entrons-nous dans l'époque des occasions man-quées ? Nous pensions que la force des Occidentaux – la force d'âme et non pas la force des armes - était plus impétueuse, plus généreuse, plus ingénieuse. Nous pensions que, le jour venu, les Occidentaux ne ménageraient pas leurs forces au service des droits de l'homme, de la liberté et du pluralisme. Or, aux peuples d'Europe de l'Est en ruine, au bord du gouffre, nous donnons une piètre image de

(1) NDLR Expression pratiqu intraduisible signifiant une sorte de pie

# TRAIT LIBRE



# AU COURRIER DU

#### Réponse à Jean-Pierre Chevènement

Dans un article paru dans le à une société démocratique pluri-Monde du 9 novembre, M. Jean- culturelle. Mais je soutensis que Pierre Chevenement extrait d'un cette unification souhaitable ne de mes livres paru en 1981 une pouvait pas se faire par l'exclusion lecteur non averti, me présente comme un démolisseur de l'enseignement public. Ainsi présenté, je recommanderais de rendre l'école publique confessionnelle. Bien micux, je souhaiterais une atomisation du système éducatif pour le soumettre au pouvoir local des confessions et des factions politi-

Il n'est pas possible de développer ici la conception que j'exposais alors dans les 207 pages de l'Ecole unique, à quelles conditions? (Scarabée-Cemea). Le titre en luimême est explicite. Je souhaitais l'unification du système éducatif français par la suppression des écoles privées. Une fréquentation commune d'une même école de secteur me paraissait et me paraît toujours apte à créer l'espace de tolérance et de convivialité nécessaire

gienses et des cultures particulières au profit d'un rationalisme scientiste imposé par l'Etat.

Je souhaitais, et je souhaite toujours, une école commune, enseignant un programme commun capable de développer l'autonomie, la créativité et la liberté intelleptuelle, mais également une école ouverte de façon optionnelle à l'enseignement des diverses morales et religions et lien de débat serein entre ces diverses orientations culturelles. C'est d'aillears là le statut de la plupart des écoles publiques en Europe.

> LOUIS LEGRAND Professeur émérite ··· de sciences de l'éducation. université Louis-Pasteur

> > A INCOME

-

400 (4)

THE STATE OF

n to the same of

\* 神 養

-

S. S. Sales Sales Sales Co.

The State of

" 1-5 海洋海

#### Sectarisme

C'est stupéfait que j'ai pris comaissance de la proposition de loi déposée par des sénateurs appartenant an Rassemblement démocratique européen (RDE) visant à interdire dans tous les établissements de l'Etat le port de tout insigne on signe distinctif, de nature politique ou confessionnelle, susceptible de porter atteinte à la cohésion sociale et nationale.

Les chrétiens sont-ils concernés par cette proposition de loi ? Je me reconnais dans la foi catholique et je porte, comme beaucoup de chrétiens, une croix, c'est vrai, autour du con et donc invisible. Mais d'autres la portent de manière ostensible. Porter une croix est bien un signe distinctif de nature confessionnelle. Une croix, visible on invisible, est-elle attentatoire, pour les honorables parlementaires à la cohésion sociale on nationale ?

On sinon, le christianisme est-il restauré dans ses prérogatives de religion d'Etat ? Enfin, quel est le sort de la kippa dans ce projet? Ou sont-ce les seuls attributs de la foi musulmane qui font litige ?

Oni, la laïcité doit être défendue. Oui, certaines religious - toutes -, au nom de ce que l'environnement est dorénavant athée dans notre société, prétendent, au nom du droit des minorités, à le modifier et ainsi empiéter sur la liberté de ceux qui ne croient pas (Rushdie, Scorsese). Mais l'autre danger est, tout autant, l'intolérance vis à vis des confessions, et plus particulièrement encore un sectarisme vis-à-vis de la plus récemte dans notre pays, et celle des plus pauvres aussi

> JEAN-PIERRE MIGNARD Avocat au barreau de Paris

# Questions après la fête

par Pierre Sudreau

A destruction du mur de Berlin réjouit les démocrates du monde entier. Mais la fête finie, un certain nombre de ques-Est-Ouest, stratégiques et autres, ainsi que sur le devenir du peuple allemand. Encore une fois, l'Europe empêtrée dans ses discussions mercantiles n'est pas au rendez-vous. Elle ne constitue pas

Depuis quarante ans, que de discours, de conférences, de réunions an sommet pour la Communauté et que d'occasions manquées! Il est certes difficile d'effacer des antagonismes séculaires et les deux dernières guerres européennes qui ont allumé des cataclysmes mondiaux ont laissé des cicatrices. Face aux épreuves infligées par le nazisme, le peuple allemand a réagi avec sérieux, application et courage. Une grande leçon qui devrait être méditée. L'Allemagne fédérale est devenue une puissance économique de premier ordre. Bien plus, elle est désormais un modèle pour ses voisins, notamment à l'Est. La « Mittel-Europa » est en marche avec l'Antriche et la Hongrie, les Polonais et même les Soviétiques souhaitent une aide sinancière de Bonn. Ainsi se constitue une zone d'influence qui recouvre étrangement certains rêves hégémoniques.

L'Europe n'est pas au rendezvous. Elle reste un système d'Etats « juxtaposés ». Chaque nation

continue à exploiter sa personnalité, à cultiver sa différence, à promouvoir la concurrence.

#### Cigale et fourmi

La persistance de politiques nationales divergentes sur les grands problèmes qui assaillent la Communauté est préoccupante. Il est fascinant de constater la divergence de comportements :

- la cigale-France a longtemps chanté politiquement : - la fourmi-Allemagne a forgé sa puissance économique;

- et l'isolationnisme britannique a refleuri. L'Angleterre a un pied sur le Continent, mais la tête tournée vers le « grand large ».

Il est grave que les Etats appliquent avec une lenteur désespérante les directives de la commission de Bruxelles sur lesquelles pourtant un accord est intervenu après de laborienx compromis et malgré le consensus sur l'Acte unique. A l'automne 1989, sur les 279 directives, 68 devraient déjà être engagées et, bien qu'elles ne remettent nullement en cause les souverainetés, bien peu ont été appli-

Sur l'épineux problème moné-taire, c'est la cacophonie. D'un côté les Allemands avec Theo Waigel, ministre des finances de la RFA et Karl Otto Pahl, gouverneur de la Bundesbank, sont plus que réservés sur les parités actuelles des taux de change, pièce essentielle de la construction économique. D'autre part, Mme Thatcher vient de renouveler son oppo-sition au plan Delors. Dans la conjoncture actuelle, c'est plutôt

Les événements de l'Est ont, en effet, créé une situation entièrement nouvelle, et ils devraient inciter tous les responsables politiques à « revoir leurs copies ». Quelle que soit l'importance des problèmes économiques, les discussions marathon sur 1993 sont dépassées. Il faut parallèlement et impérativement jeter les bases d'une structure politique.

Il ne s'agit pas de mettre en cause la bonne volonté des dirigeants allemands actuels. Mais la dynamique d'un nationalisme exacerbé par les meurtrissures de l'après-guerre ne doit pas être sousestimée. Elle peut les emporter. Les rapports du socialisme et du nationalisme sont ambigus. Lorsque le socialisme s'estompe, le nationalisme s'épanouit. Il ne s'agit même pas d'évoquer la réunification, mot magique, présent à tous les esprits, mais de prendre conscience de la naissance d'une puissance économique « kolossale » dont le poids aura inévitablement

Le président Mitterrand a prononcé à Strasbourg, le 3 novembre, verment européen.

des conséquences politiques.

un discours remarquable qui fera date, et le 10 novembre à Copenhague, il a justement souligné que : e il faut maintenant inventer une autre phase de l'Histoire de l'Europe... La Communauté doit se doter de structures plus solides et d'une certaine forme de volonté politique commune». Paisse-t-il entraîner et convaincre ses partenaires ainsi que les responsables

Il n'est plus temps, en effet, de chipoter » mais de créer une dynamique qui permettra de mieux structurer l'Europe et de surmonter les écueils du nationalisme.

L'Europe a un rôle immense à jouer face aux graves problèmes planétaires. Les gouvernements devraient donc voir plus loin et élever leurs débats. Les dirigeants britanniques ne connaissent peut-être pas les statistiques de l'ONU selon lesquelles, dans les premières décennies du vingt et unième siècle, le total des populations des Etats-Unis et de l'Europe ne représentera que 8,3 % de l'humanité.

Aucune nation européenne. même la puissante Allemagne, ne pourra, scule, faire face an monde de demain. Il faut donc agir vite. Le temps est compté!

 Pierre Sudreau, ancien ministre et ancien président du Mou-

# Le Monde

Edité par la SARL le Monde

Gérant : André Fontaine, directeur de la publication Anciens directours : Hubert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1969-1982), André Laurens (1982-1985)

Rédacteur en chef : Daniel Vernet Corédacteur en chef : Claude Sales Administrateur général : Bernard Wouts

7 RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Tél. : (1) 42-47-97-27 Telex MONDPAR 650572 F; Telecopieur : (1) 45-23-06-81

# • RFA: les partis politiques serrent les rangs

La débat qui a suivi, jeudi 16 novembre à Bonn, la déclaration du chancelier Kohl sur l'évolution de la situation en RDA a permis à l'emtemble des partis politiques ouestallemands de montrer leur convergence de vues. Des dissensions existent toutefois encore sur la mise en couvre accélérée, proposée par la France, de l'union économique et monétaire au sein de la CEE.

> BONE de notre correspondant

Finies, les petites querelles de partis qui avaient accompagné à Bonn les journées historiques de l'ouverture du mur de Berlin. Oubliées, ou presque, les huées de la foule rassemblée devant l'hôtel de ville de Schöneberg pendant le discours du chancelier Kohl, le 11 novembre, Durement, rappelée à

l'ordre par une presse et une opi-nion publique très critique sur le comportement de ceux qui entendent tirer un profit partisan de ces événements, la classe politique quest-allemende a voulu donner, jeudi 16 novembre, l'image du consensus et de la responsabilité. L'occasion en était offerte par le

débat an Bundestag qui a suivi la déclaration gouvernementale du chancelier Kohl rendant compte de son voyage en Pologne et analysant
l'évolution de la situation en RDA.

De la CSU bavaroise jusqu'snx
Veris, un passage de la déclaration
gouvernementaie du chanceller a semaines les manifestants de Leipreçu, fait exceptioanel, les applan-zig, de Berlin et d'autres villes de dissements unanimes des députés: la RDA, la constatation faite à « La liberté reste le cœur de la question allemande. Cela veut dire que nos compatriotes de RDA doi-vent pouvoir décider par eux-mêmes de la voie sur laquelle ils chez les alliés occidentaux ont n'ent besoin de leçon de personne. Ils contraint les plus impatients à n'ent besoin de leçon de personne.



(CSU) et Mme Vollmer (Verts), cette proclamation du droit du peu-ple de la RDA à décider seul de son destin sans intervention occidentale décoit pourtant les inté-gristes de la réunification, qui esti-ment, comme l'éditorialiste de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qu'il s'agit là d'un renoncement à l'objectif fixé par l'article premier de la loi fondamentale ouestallemande , pronant l'unité de la nation dans le cadre de l'autodétermination du peuple allemand dans son ensemble.

Arrière-

semaines les manifestants de Leipzig, de Berlin et d'autres villes de Bonn que la revendication de la mont besoin de leçon de personne.
Ce sont eux qui savent le mieux ce
qu'ils veulent. Cela vant aussi
pour la question de l'unité allemande, celle de la réunification.

Reprise tour à tour par l'exchancelier Willy Brandt,
MM. Genscher (FDP), Waigel

moindre degré les sociauxdémocrates, n'excluent pas l'idée qu'une RDA démocratisée politiquement et réformée éconon ment nuisse se survivre dans une entité étatique autonome.

Pour le chancelier et le gouver

nement il s'agit, en prenant cette: attitude modérée de laisser le: temps au nouveau régime de RDA de prendre son sythme de croisière, au gouvernement de se constituer; et au parti de tenir son congrès, avant d'engager des négociations. sérieuses avec les nouveaux diri-geants du pays. Le ministre à la chancellerie, M. Rudolf Seiters, se rendra hundi prochain à Berlin-Est pour rencontrer M. Egon Krenz et le nouveau premier ministre, M. Hans Modrow. Il viendra pour s'informer des projets de la nouvelle équipe gouvernementale et pour régler les questions matérielles urgentes posées par l'ouver-ture de la frontière entre les deux Allemagnes: transports, allocation de devises, ouverture de nouveaux points de passage, aide d'urgence proposée par la RFA, dans le domaine médical notamment.

Le chancelier devrait attendre l'issue du Congrès extraordinaire du SED, qui doit se tenir à la midécembre, pour se rendre personnellement en RDA : il ne tient par à se montrer trop tôt en compagnie d'un secrétaire général du parti que ses services de renseignement

Consensus

Un autre point d'accord s'est manifesté lors du débat au Bundestag : la nécessité de poursuivre selon le schéma prévu l'intégration européeane dans le cadre de la CEE. Ce serait une erreur de ralentir la construction de l'Europe en raison des développements de la situation en Europe de l'Est, ont proclamé à l'unisson MM. Kohl et Brandt. Les deux hommes ont salué l'initiative de François Mitterrand d'organiser, samedi, une rencontre informelle » des chefs d'Etat et de gouvernement des Douze à Paris. A Bonn, cependant, on tient à souligner qu'on me doit attendre de cette rencontre impromptue qu'un « échange d'informations et d'analyses » sur le situation à l'Est. Si le gouvernement ouest-ellemand peut se préva-loir du consensus qui règne dans le pays sur l'attitude à adopter vis-àvis de la RDA, il reste divisé sur la question de la mise en œuvre accé-lérée de l'union économique et monétaire. Le ministre des finances, M. Théo Waigel, reste réticent devant le projet français de réunir au plus vite, c'est-à-dire dans le courant de l'année 1991, la conférence intergouvernementale modifiant le traité de Rome pour permettre cette union, alors que M. Genscher y est favorable.

Le gouvernement fédéral, soutenu par l'opposition, est enfin tout à fait défavorable à une conférence des alliés sur la question alle-mande : cette hypothèse, qui avait été formulée par l'expert social-démocrate pour les questions de sécurité, M. Egon Bahr, a fait l'unanimité contre elle. Ce que l'on demande des alliés, c'est plutôt pour l'instant qu'ils restent discrets pendant que le peuple allemand manifeste sa volonté, dans les deux Etats. On presse plutôt, au minis-tère des affaires étrangères, les Etats-Unis et l'URSS de débloquer les négociations de Vienne sur le

#### RDA: onze ministres non communistes sur vingt-huit dans le nouveau gouvernement

Le premier ministre estallemend, M. Hans Modrow, a présenté, vendredi 17 novembre, la composition de son cabinet et rendu public son programme de gouvernement. Le numéri un de RDA, M. Egon Krenz, a, d'autre part, demandé, jeudi 16 novembre, à vingt-sept députés communistes, dont son prédécesseur, M. Erich Honecker, de démissionner de la Chambre du peu-

> BERLIN-EST de notre envoyé spécial

Sur les vingt-buit membres que de coalition de la RDA onze

n'appartiennent pas au Parti com-muniste (SED) mais aux quatre partis qui lui étaient associés au sein du Bloc national. En revanche aucune personnalité extérieure ne fait son entrée dans le nouveau cabinet présenté par M. Hans Modrow. Ce dernier a aussi fait connaître les grands points de son

- Réforme du système politique en vue de renforcer l'Etat de droit, grâce à une réforme du système électoral des lois sur la presse du droit pénal et des possibilités de

- Refonte du fonctionnement de l'économie, en développant l'esprit d'initiative réduisant, ainsi le rôle de l'Etat et améliorant la productivité: une modification du pro-cessus de fixation des prix est aussi prônée ;

- Modification du système éducatif

- Elaboration d'un programme de protection de l'envirnnement lie à la politique économique ; - Réforme en profondeur de

l'administration, qui devra être

La composition du gouverne-ment Modrow traduit la volonté des dirigeants communistes est-

allemands de recréer une sorte de pluralisme politique en s'appuyant sur les quatre formations qui leur

national. Ces quatre formations

— les partis chétiens-démocrate
(CDU), démocrate-libéral
(LDPD) national-démocrate (NDPD) et paysan (DBD) -jouaient jusqu'à présent un rôle purement décorair sur la scène politique.

Dans le gouvernement sortant, chacune d'entre elles disposait d'un porteseuille sur un total de

Le Parti libéral en grande partie grâce au flair de son président M. Hans Gerlach, vice-président du Conseil d'Etat (la présidence de la République est-allemande), a relativement réussi ces dernières semaines à apparaître comme u porteur du changement. Il a été le premier à réclamer la démission du gouvernement et une réforme en profondeur de la Constitution. Bien que ces partis sortent de leurs années de soumission au SED avec une crédibilité pratiquement nulle dans la population, le Parti libéral et la CDU penvent néanmoins, à condition de se renouveler, de se rattacher à une certaine tradition jusqu'en 1948, ils avaient pu faire illusion en tentant de résister à l'hégémonie du Parti communiste.

C'est en partie pour briser cette résistance que les deux autres partis avaient été créés de toutes

partis membres du Bloc national aux responsabilités gouvernementales ne doit pas faire trop illusion. Cela ne change rien au fait que leur poids au sein du Parlemen reste peu important. Le véritable rapport de force qui existe à l'heure actuelle en RDA se joue l'intérieur du Parti communiste luimême entre conservateurs et réformateurs. Ces partis peuvent néanmoins jouer dans ce conflit éventuellement le rôle de force d'appoint dans un sens ou dans un

HENRI DE BRESSON

# Les trois réunifications

nons sont en route :

and the same

Sept. Street

erene.

. A - 1

3 1 2 2 2

د تخصی

. . . .

ering - a -

\$ 200

---

- 1

in periodical

الأجراء المنجوع

garante de la companya de la company

A CONTROL OF THE CONT

Section 1997

\*

· ---

ANS que, dans aucun cas, on puisse considérer leur succès comme acquis, trois réunifica-

1. - Réunification du lan-

commencerait par faire faire un dictionnaire ( pour rendre aux mots feur sens . Nul n'étant prophète en son pays, la langue de bois continue de triompher en Chine, mais alle est en voie de disparition en Europe de l'Est et même en URSS. Des termes pomme « liberté », « démocratie », « droits de l'homme » ont désormais la même signification dens les deux Europes. Il n'est donc pas excessif de parler d'une réunification du langage, étant entendu que celle-ci constitue la condition sine qua non de l'appel constant de Gorbatchev à la réconciliation des deux camps de l'ex-guerre froide autour de ce qu'il appelle les « valeurs communes » de l'humenité.

2. - Réunification de l'Allemagne: quoi qu'on espère ou craigne, quoi qu'on pense de la valeur des sondages, passablement contradictoires, réalisés sur le sujet dans les deux Affemagnes, il saute aux yeux . qu'elles sont engagées dans la a celui d'« Europe ». Pendent voie de leur réunification sinon longtemps on l'a identifiée à la comme Etat, du moins comme comme Etat, du moins comme nation. Les hommes, les femmes et les enfants qui se sont mêlés pendent trois jours de part et d'autre du mur devenu soudain franchissable appartenaient au même peuple, perlaient la même lecure amant des célébrages.

Démission du président des Jeu-nesses communistes. — Le chef de l'organisation des Jeunesses com-

vendredi 17 novembre par le quoti-

dien de la FDJ, Junge Welt.

morales et culturelles voisines, constitusient une seule famille. Bien sûr, on ne vit pas impunément séparés pendant qua-rante ans, même si le fait de télévision fait appartenir les uns gege: Confucius disait que, si jamais il devenait empereur, il commence de les autres, en fin de compte, au même univers culturel. Mais les possibilités de constant propriesses les possibilités de cons

s'étaient multipliées au cours des dernières années entre gens de l'Est et de l'Ouest, si bien qu'il s'est agi ces jours-ci de retrouvailles bien plus que de Si l'on ajoute que le gouver-nament de Berlin-Est s'est mis depuis longtemps dans la dépen-

dance financière de celui de Bonn, que les frontières de la RDA ne doivent rien à la géographie ni à la volonté de ses habitents, que ceux-ci manifestent chaque jour un peu plus leur refus de l'idéologie qui consti-tuait, selon le mot d'un de leurs dirigeants, la seule justification de son existence, on est amené à conclure non seulement que la réunification a toutes chances sous une forme ou sous une autre de se faire un jour, mais qu'à bien des égards elle est déjà faita.

3. - Réunification de l'Europe: parmi les mots qui viennent de changer de sens, il y longtemps on l'a identifiée à la CEE : elle retrouve aujourd'hui prioritairement sa définition géo-graphique. Même s'il est bien difficie de dire où elle s'arrête à l'Est, les deux versants de l'Ourai étant aussi russes, et donc ausai européens l'un que

nesses communistes. — Le chef de l'organisation des Jennesses communistes est-allemandes (FDJ), M. Eberhard Aurich, a smooté sa démission dans un catretien publié taines de membres de la FDJ avaient manifesté, jeudi soir à Berlin-Est, pour réclamer la démission de M. Aurich ainsi qu'une M. Aurich, membre du comité cen-tral du Parti communiste (SED), a expliqué que la jeunesse de RDA ment. — (AFP.)

NUL doute en tout cas que pellée de plein fouet par l'ouverture du mur. Sa grande réussité était d'avoir substitué entre des la guerre la règle de droit à la loi de la jungle. L'intérêt, et donc l'ambition, de tous devrait être d'étendre à toute l'Europe le primat de l'Etat de raison sur la raison d'Etat. On n'y parviendra que si les Douze trouvent les moyens de surmonter les craintes suscitées per l'évolution

a) S'il n'y a pas en Asie d'organisation comparable à la CEE, c'est parce que la puissance propre du Japon fait redouter qu'il ne la domine. En Europe de l'Ouest, au contraire. il existait, pour bâtir un équilibre, quatre pays de dimensions et de poids économiques compara-bles : RFA, France, Royaume-Uni, Italie.

La première nommée se retrouve sujourd'hui largement en tête avec un deutschemark qui tend à devenir la monnaie de réserve du SME, une montagne de réserves de devises, un commerce exténeur florissant, une inflation bian contenue, un opportun renfort de maind'œuvre qualifiée venu de RDA et le retour à une position économique dominante, sans tirer un coup de fusit dans son traditionnel Lebensraum d'Europe cen-

Réunification formelle ou pas, il est difficile d'imaginer comment cette puissance économi-que formidable pourrait ne pas se transformer en puissance poli-

péenne ne réussit pas à rendre sans objet, en son sein, les riva-lités nationales.

b) L'Est est menacé de tom-Dieu seul sait ce ou'il en pourrai sortir. Le devoir de l'Europe qui a réussi est d'aider celle qui a catta ∢ maison commune ≥ dont Gorbatchev souligne à chaque instant la nécessité. Celle-ci devant avoir pour premier objet de mettre fin aux craintes que l'Ouest, d'une part, l'URSS, ver pour leur sécurité.

sation des relations inter- étatiques, elle superposera aux patriotismes un sentiment aidera à éviter le pièce des particularismes et des tribalismes. Elle apaisera, à l'Ouest et à l'Est, la crainte que le recul des idéologies et des hégémonies n'ouvre la porte à un réveil de ces nationalismes dont l'affrontement, en saignant l'Europe, a tant contribué à son effecement. ANDRÉ FONTAINE

avair maintenant besoin d'une organisation homogène et démocratique, qui travaille pour le socialisme dans le pays et qui ne soit pas RDA, de · la compréhension de la prises en réponse aux aspirations France » face au monvement de de vos concitoyens. Votre engage-« profondes transformations » ment en faveur de réformes d engagé en RDA et lui a rappelé son cratiques ne peut que contribuer à intention de « se rendre prochaine-ment » à Berlin-Est. cratiques ne peut que contribuer à de nouveaux progrès en ce sens. Je vous souhaite à cet égard un plein

Dans un autre message, adressé succès. » - (APP.)

En jouant avec une détermination accrue la carte du grand marché unifié, la Communauté contribuera à retirer à la compétence des Etats la compétition économique qui a été dans le passé à l'origine de tant de guerres. Elle relativisera de ce fait la notion de puissance. En accélérant l'institutionnali-

(1) « Je ne comprends pas pourquoi les Allemands de l'Est ne fermand pas leurs frontières », avait dit, le 30 juillet 1961, soit quatorze jours avant la construction du mur, le sénateur Fulbright à la télévision.

#### Deux millions de visiteurs, huit mille réfugiés

Huit mille cing cents Allemands de l'Est ont déclaré vouloir s'installer à Berlin-Ouest depuis l'ouverture du mur. if v a une semaine, a-t-on appris jeudi au Sénat de Berlin- Ouest. - (AFP.)

Ouest. Il s'agit d'une très faible proportion au regard du nombre considérable, plus de deux millions, d'Allemands de l'Est qui ont visité Berlin-

# Jean

#### Youri **AFANASSIEV**

# **CETTE GRANDE LUEUR A L'EST**

On ne peut pas dire bonjour à la nouvelle Europe sans faire ses comptes avec l'ancienne. C'est ce que font lean Daniel et Youri Afanassiev. Il faut les lire. Régis DEBRAY

Cette grande lueur à l'Est demontre, avec autant de force que les manifestants de Berlin-Est, que la perestroīka doit aller jusqu'au bout.

Jean LACOUTURE

Aujourd'hui, d'Est en Ouest, deux Europe se redécouvrent. La route des retrouvailles est encore iongue et, pour en comprendre les méandres, mieux vaut avoir lu ce livre.

**Bernard GUETTA** 

MAREN SELL



de notre correspondant

La direction des chemins de fer danois (DSB) envisageait ces derniers temps de fermer sa ligne de ferry-boat par le Kong-Frederik-IX. Depuis des années, elle ne servait en fait que pour le transport des marchandises, et les passagers étaient extrêmement rares. Mais, samedi 11 novembre, elle a changé d'avis et pense que cette liaison a de l'avenir. En effet, maintenant que le ministre danois de la justice, après quelques hésitations, a autorisé les citoyens de la RDA à passer trois jours pleins au Danemark sans avoir besoin du visa réalementaire (le Monde daté 12-13 novembre), le Kong-Frederik-IX refuse du monde. Plus d'un millier d'Allemands de l'Est, venant principalement de la région de Rostock sont déjà venus passer quelques heures au Danemark; les voyageurs motorisés n'ont pas hésité à pousser jusqu'à Copenhague et au-delà, et leur tour. « Voici quarante ans, confiait un passagers âgé habitant Warnemünde, que je voyais presque chaque jour partir le ferry-boat sans avoir jamais la possibilité de monter à bord. Je crois

Le grand problème pour tous ces touristes est évidemment celui des devises: en principe, ils ne peuvent emporter que 15 marks, mais les banques locales danoises changer 100 marks de l'Est contre 40 couronnes (le taux officiel est 60 couronnes).

Dans le sens inverse, l'express Copenhague Berlin est complet, et il faut désormais retenir sa place longtemos à l'avance. Nombreux, en effet, sont les Danois qui souhaitent aller dans l'ancienne capitale du Reich pour retrouver des parents, des amis de RDA, ou simplement parce qu'ils sont

# MM. Dumas et Delors à Budapest

La Communauté doit faire « un effort d'imagination particulier » pour l'aide à la Hongrie

BUDAPEST

de notre envoyé spécial

Pour remédier aux sérieuses difficultés de trésorerie que connaît actuellement la Hongrie, la Com-munauté peut-elle lui accorder une aide financière transitoire avant même qu'elle ait conclu un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) sur les réformes économiques à entreprendre? En début de semaine, les ministres des finances des Douze avaient répondu de façon négative. Ven-dredi 17 novembre, au cours de leurs entretiens avec les dirigeants hongrois, MM. Roland Dumas et Jacques Delors devaient examiner si une formule donnant satisfaction à Budapest pouvait tout de même être trouvée. Les deux responsables de la Communauté devaient s'envoler dans la soirée pour Varso-vie puis regagner Paris samedi en fin d'après-midi pour participer à l'Elysée au dîner informel des Douze convoqué par M. François Mitterrand

d'imagination particulier pour la Hongrie, qui par certains aspects connaît une situation florissante, mais par d'autres sensiblement plus inquiétante », constate M. Dumas. « La difficulté en Hongrie, explique, quant à lui, M. Delors, consiste à concilier le calendrier politique et les urgences économiques. » Autrement dit, dans ce pays qui va entrer dans une période électorale décisive, la fiè-vre politique a pris dangereuse-ment le pas sur la gestion de l'éco-

> Plus endettée que la Pologue

Le gouvernement s'est montré laxiste laissant au-delà du raisonna-ble les Hongrois assouvir leur soif de consomation en Autriche, les dirigeants d'entreprises publiques accorder des hausses de salaire... bref la situation économique extérieure du pays s'est dangereuse-ment dégradée.

L'endettement de la Hongrie, principalement la dette privée à

· Nous devons faire un effort l'égard des banques, est plus élevé que celui de la Pologne, atteignant 1 500 dollars par habitant. Les ministres des finances de la Communauté sont cependant peu enclins à créer un précédent et veulent par conséquent garder les cordons de la bourse serrés tant qu'ils n'ont pas reçu le feu vert du FMI. Or des hauts fonctionnaires du Fonds se trouveront à Budapest dès lundi... « C'est passablement risqué de tout miser sur un accord avec le FMI. La nécessité de trouver des relais financiers est bien réelle », observe apparemment presque convaince M. Dumas.

> De fait le gouvernement de Budapest hésite à souscrire juste avant les élections à un programme de réformes économiques inévita-blement impopulaires. M. Delors se demandait jeudi si les principaux partis en lice ne pourraient conclure un pacte politique sous-trayant les indispensables réformes iques du débat électoral.

PHILIPPE LEMAITRE

# M. Rocard : « la communauté se prépare à affirmer sa cohésion »

aux bouleversements dans les pays de l'Est donnera lieu, lundi 20 novembre, à un débat au Sénat, en présence du premier ministre, M. Michel Rocard, et du ministre M. Michel Rocard, et du ministre d'Etat chargé des affaires étrangères, M. Roland Dumas, Profitant de la séance des questions au gouvernement, jeudi 16 novembre, au palais du Laxembourg, M. Rocard a évoqué la situation dans les pays de l'Est en ces termes: « La liberté et les droits de l'homme, a-t-il déclaré, sont d'admirables produits d'exportation. Quelle qu'ait été la rapidité inouse des evéne-ments, la France n'a pas été prise au dépourvu. Le président de la République avait depuis plus d'un an relancé activement le dialogue de la France avec les pays de l'Est. - Le premier ministre a par ailleurs qualifié - d'événement exceptionnel - le diner des douze chefs d'Etat ou de gouvernement de la CEE, prévu samedi 18 novembre à l'Elysée.

« La Communauté des Douze, a ajouté M. Rocard, se prépare à affirmer sa cohésion, facteur de stabilité en Europe qui lui permet-

La politique de la France face un bouleversements dans les pays avec les pays de l'autre Europe. (...) Il ne s'agit pas simplement d'aide. Il s'agit de concevoir des relations d'un type nouveau entre l'Europe de la Communauté, qui progresse sur le chemin de l'union, et les pays de l'autre Europe qui se transforment. » M. Rocard a estime indispensable le renforcement de la Communauté européenne afin « qu'elle offre un axe, un pôle de stabilité, de résolution commune d'organisation interne et de cohésion qui lui permette d'organiser autour d'elle l'arrivée vers la démocratie, vers la liberté, vers des échanges intensifiés des pays de l'Est ».

Dans un entretien publié vendredi 17 novembre dans l'Express, M. Jean-Pierre Chevenement affirme que « la priorité est à la construction d'une Europe confé-dérale et organisée pour éviter le retour aux déchirements du passé ». Pour le ministre de la défense, « il faut que la RFA fasse clairement le choix de la construction européenne, avec les politi-ques communes que cela comporte.

Roumanie, dont l'identité cultu-

relle est menacée par un demi-siècle d'intense russification et une

forte émigration, a conduit à la fon-

dation d'un Front populaire moi-dave, dont les responsables récla-ment maintenant la légalisation.

quant le soixante-douzième anni-versaire de la révolution d'octobre

1917 avaient été perturbées à Kichinev par des nationalistes qui avaient barré la route au défilé militaire officiel et organisé leur

miniaire orities et organisé leur propre cortège, drapeaux moldaves en tête. Selon l'agence Tass, M. Grossou a été appelé à d'autres fonctions ». Son successeur, selon certaines informations, est un proche de M. Gorbatchev. —

(AFP, Reuter.)

Les récentes cérémonies mar-

M. Chirac : « médiocre »

Présent jeudi 16 novembre au Havre, M. Jacques Chirac a repro-ché à M. Mitterrand son comportement « très timoré et bien médiocre dans les initiatives et les réactions », estimant que, plutôt qu'un diner, « l'importance des une réunion des Douze sérieuse, longue et approfondie ». Le prési-dent du RPR a proposé la réunion d'une « cellule de crise franco-allemande » ainsi qu'une rencontre des quatre pays « cotuteurs » constituant en RFA la puissance d'occupation (Union soviétique, Etats-Unis, Grande-Bretagne, France) avec les deux Etats allemands « pour mettre le règlement de paix sur les rails ». Après avoir souhaité la réussite de M. Mikhafi Gorbatchev, l'ancien premier ministre a cependant préconisé de « ne pas baisser la garde », jugeant qu'à Moscou « le système est instable, donc dangereux ». BULGARIE: M. Mladenov consolide sa position

#### Plusieurs proches collaborateurs de M. Todor Jivkov sont évincés du bureau politique du PCB

communiste bulgare a procédé ieudi 16 novembre à un renouvellement partiel de son bureau politique. Plusieurs conservateurs, proches de M. Todor Jivkov, ont été limogés et cèdent la place à des réformateurs. Vendredi, le nouveau secrétaire général du PCB, Nt. Peter Miladenov, devait également être élu chef de l'Etat par le Parlement.

Les changements s'accélèrent en Les changements s'accelèrent en Bulgarie. Mons d'une semaine après le innogeage de M. Todor Jivkov, le nouveau secrétaire général du PCB, M. Petar Miadenov, s'est débarrassé de pinsieurs hauts responsables proches de son prédécesseur. Réuni, à huis clos, en plénum, jeudi 16 novembre à Sofia, le comité central du Parti communiste a accepté la démission de trois des dix membres à nart entière du bureau politique. Ce part emière du bureau politique. Ce sont MM. Milko Balev, soixante-neuf ans, ancien premier ministre et res-ponsable de l'économie, Grisha Fili-pov, soixante-dix ans, et Dimitar Stolanov, soixante et un ans, ancien poy, soixante et un ans, ancien ministre de l'intérieur et « bête noire» de l'opposition. Ce dernier aurait été ces dernières années l'un des maîtres d'œuvre de la politique d'assimilation forcée de la minorité de la politique d'assimilation forcée de la noire de l'apposité de la politique de l'apposité de la politique de l'apposité de la conduité à l'apposité de la politique de l'apposité de la conduité à l'apposité de la politique de la politique de la politique de l'apposité de la politique d'assimilation forcée de la politique de la pol turque de Bulgarie, qui a conduit à un exode massif de cette commu-

Dent memores suppeants percent aussi leurs fonctions: MM. Petto Dantchev, responsable de l'industrie chimique, Stoian Ovicharov, ministre de l'économie et de la planification. Vladimir Jivkov, trente-sept ans, le fils de Todor Jivkov, bien count pour ses penchants pour le jeu et l'alocol, qui s'occupait des affaires culturelles, est éliminé du comité central ainsi que deux autres personnes de

entourage de l'ancien munéro un. l'entourage de l'ancien numéro un.

Entrent au bureau politique comme membres de plein droit:

MM. Andref Loukanov (ex-membre suppléant), Nacho Papazov, président de la commission de contrôle du parti. Mintcho lovtchev et Panteler Patchov, premiers secrétaires respectivement pour les régions d'Haskovo (sud-est) et de Plovdiv (sud).

M. Loukanov, cinquante et un ans, ministre du commence entérieur, est

Le comité central du Parti devait être entérinée, vendredi, par le

Le feu vert du Kremin ?

Tous ces départs des « durs » du que M. Mladenov est en train de consolider sa position personnelle, et l'on estime, dans l'opposition, qu'il n'a pu le faire qu'avec le feu vert du Moscou. Seion certaines informations, les divergences au sein du bureau politique ont éclaté à la suite de l'exode de plus de 300 000 Bulgares d'origine turque vers la Turquie, au doébout d'u c'été, en raison du durcessement du résume à son du durcissement du régime à l'égard de cette minorité. Fin octobre, M. Mladenov aurait adressé une lettre ouverte aux instances dirigeantes du PCB, dans laquelle il accusait Todor Jivkov de conduire le pays à la catastrophe nationale et d'être res-ponsable de cette politique. Quelques jours plus tard, il aurait fait escale à Moscou, lors de son voyage officiel en

Le 8 novembre, plusieurs membres du bureau politique auraient rencon-tré le « père de la nation » pour lui demander de se retirer, ce que M. Jivkov aurait refusé de faire. M. Gorbatchev serait même inter-venu, en vain, par téléphone. Le len-demain, il était « lâché » par la plupart des membres de ce polithuro où il dispossit, une semaine plus tôt encore, d'une solide majorité. Le télégramme particulièrement chaleureux du chef du Kremlin, le soir même de l'élection de M. Miadenov, donne à penser que l'Union soviétique appor-tait son soutien total à ce remanie-

Vendredi après-midi 16 septembre, le PCB devait organiser une grande manifestation à Sofia pour appuyer la politique de réforme. Quant à l'opposition, elle tiendra son meeting samedi. Les organisateurs (Club pour le soutien à la glasnost et la perestroita, Ecogissnost, le syndicat Podkrepa, Association pour la défense des droits de l'homme, Comité pour la surveillance des accords d'Heisinki), tout en salvant « les changements et le premier pas vers la démocratisation » intervenus en Bulgarie, réciament que « toutes les libertés civiques soient occordées d'urgence ». Ils demandent, d'autre file des réformateurs. Le comité central a proposé, d'autre part, que les responsables de la situation actuelle, caractérisée par des mouveau secrétaire général du PCB, M. Petar Mladenov, devienne également chef de l'Etat, et son élection

#### Les Litnaniens restent décidés à former un parti indépendant

communistes lituaniens, qui ont achevé, jeudi 16 novembre. à Moscou, des pourparlers de crise avec le bureau politique au grand complet du PC sovietique (le Monde du 17 novembre), restent apparemment décidés à former un parti local indépendant maigré l'opposition du Kremlin.

« La réunion du bureau politique est terminée, et les dirigeants lituaniens maintiennent leurs positions antérieures », a déclaré, à la radio lituanienne, louras Pojela, membre du bureau politique du PC de la République balte. à l'issue de la réunion de ieudi.

Le Kremlin avait antérieurement condamné toute tentative visant à mettre fin à l'unité du PC soviétique par la formation de partis indépendants dans les Républiques de l'Union.

Confrontés à des pressions croissantes de la population, les dirigeants communistes lituaniens estiment, pour leur part, qu'il n'existe pas d'autre moyen de promouvoir leur image pour remporter les élections prévues au printemps prochain, et, en dépit de l'insistence de M. Gorbatchev, ils n'ont pas non plus renoncé à leur décision de tenir leur congrès le 19 décembre prochain. -

#### Le chef du PC de Moldavie a été destitué

Le premier secrétaire du Parti communiste de la République de Moldavie, M. Semyon Grossou, a été limogé jeudi 15 novembre. Sa démission, annoncée lors d'une réunion du comité central à Kichinev, intervient une semaine après les violents incidents entre manifes-tants nationalistes et unités de la milice qui avaient fait une centaine de blessés à Kichinev (le Monde daté 12-13 novembre).

Le nouveau secrétaire du PC, M. Pyotr Luchinski, est un Moldave âgé de quarante-neuf ans. Membre du comité central du PCUS à Moscoa, il était, depuis 1986, le numéro deux du PC du Todificture en Acie central Le fièvre nationaliste qui s'est empa-rée depuis deux ans de la Moldavie, République limitrophe de la

 Limogeage en Ossétie du sud. — Le dirigeant du Parti communiste de la province autonome géorgienne d'Ossétic du sud, M. Ana-toli Chekhoiev, a été démis de ses fonctions dimanche 12 novembre. Le journal géorgien Zaria Vostoka lui reproche dans un éditorial de ne pas avois agi « fermement et de manière conséquente » pour faire face à la montée des tensions interethniques dans la régions. -(Reuser.)

o Session du Congrès des députés du pemple le 12 décembre. - La prochaine session du Congrès des députés du peuple s'ouvrira le 12 décembre, a annoncé, lundi 13 novembre, le Soviet suprême, l'organe législatif permanent du Parlement soviétique. Le Congrès des députés, qui compte 2 250 membres et dont la première session s'était tenue du 25 mai au 10 juin 1989, est seul habilité à ratifier les lois et à modifier la Constitution. - (AFP.)

□ M. Barre : « la course vers l'Est est regrettable ». - « La course vers l'Est que l'on tend actuellement à encourager dans certains milieux est regrettable. Ce qui importe est la qualité et la durabi-lité des opérations », a dit M. Raymond Barre, qui prenaît la parole au cours d'un forum étudiantsentreprises organisé mercredi 15 et jeudi 16 novembre par les élèves de l'Ecole centrale de Lyon sur le thème «L'avenir de la coopération avec l'URSS». L'ancien premier ministre a mis l'accent sur un programme à long terme privilégiant les entreprises mixtes (à condition, 8-t-il ajouté, que les projets soient bien précisés et que les industriels français puissent rapatrier une par-tie des bénérices), la formation (à laquelle, selon lui, les grandes évales françaises y comprès pécie écoles françaises, y compris régionales, devraient prendre une part active), enfin un certain nombre de grands projets, notamment dans le domaine de l'environnement et des

# TCHÉCOSLOVAQUIE

#### L'idéologue du PC a fait une « visite de travail » à Moscon

M. Jan Fojtik, secrétaire du comité central du Parti communiste tchécoslovaque chargé des questions idéologiques, s'est rendu, jeudi 16 novembre, à Moscou pour une - visite amicale de travail », à l'invitation du comité central du PCUS.

Ce voyage à Moscou de

l'idéologue en chef tchécoslova-que intervient à un moment où les réformes engagées dans ce pays demeurent timides et ites. Des rumeurs de « pressions - de Moscou sur Prague en faveur d'une plus grande libéralisation du régime ont été formellement démenties par le porte-parole du gouvernement tchécoslovaque. - Le premier ministre, Ladislav Adamec, n'a reçu aucun message en ce sens; a déclaré M. Miroslav Pavel à la presse, et je ne peux pas m'imaginer que la direction soviétique actuelle puisse lancer de tels conseils alors qu'elle s'est prononcée à maintes reprises pour le principe de non-ingérence et qu'elle est décidée à laisser chaque pays frère choisir sa propre

Par ailleurs, l'agence officielle CTK a annonce jeudi que le prochain plénum du comité central du Parti communiste tchécoslovaque aura lieu les 14 et 15 décembre à Prague. Ce XVI plénum sera consacré notamment au projet de plan économique pour 1990 et aux questions de restructuration. -(AFP.)

#### Deux cent mille personnes ont assisté aux obsèques de la Pasionaria

MADRID

de notre correspondant

Les communistes sont toujours à même de remphir les rues en Espagne. Ils l'ont prouvé, le jeudi 16 novembre, à l'enterrement de leur héroine, Dolores Ibarruri, la Pasionaria. Ils étaient quelque deux cent mille, venus de tout le pays, à suivre dans les rues de Madrid le cortège funèbre du dernier monstre sacré de la guerre

Après avoir fait naître de son vivant tant de passions contradictoires, Dolores Ibarruri, à sa mort, a ainsi suscité, presque una-nimement, le respect. Et nombre d'hommes politiques d'autres bords que le sien out tenn à sui-vre, jeudi, son dernier voyage.

Deux heures avant le début du cortège, la foule avait déjà bloqué la rue où se trouve le siège du Parti communiste espagnol (PCE). Lorsque le cercueil en sort, vers 16 houres, reconvert d'un drapeau rouge et porté à bras d'homme, un frémissement parcourt l'assistance. Un tonnerre d'applaudissements, quelques cris: - Dolores, présents! ., et puis, spontanément, on autre cri repris par des milliers de voix, tandis que les poings se lèvent : « No pasaran! » (« ils ne passeront pas »). Ce siogan que la Pasionaria répéta tant de fois à la radio en 1936, galvanisant les habitants de Madrid face à l'avance des troupes franquistes, et qui allait la rendre à jamais célèbre.

Il y a dans la foule beaucoup de vieux. De ceux qui ont l'age d'avoir combattu sur le front

républicain. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, dans l'Espagne de la démocratie retrouvée, ils sont nombreux à pleurer sans honte, le point levé, en scandant à nouveau ce même slogan.

« No pasaran ! - Le cri se propage tout an long des rues, an fur et à mesure qu'avance le cercneil, escorté d'une double haie de poings levés.

Après deux heures de défilé, le cortège arrive sur la place de Colon, noire de monde. Après un poème de Rafael Alberti, Julio Anguits, le scorétaire général du PCE, prononce le dernier dis-cours. - Dolores, tu a été toute ta vie la même combattante : dans la mine, dans l'usine, dans les tranchées, au Parlement. Regarde le peuple qui te regarde : un jour heureux de la démocratie retrouvée, tu as pu revenir marcher dans les rues de Madrid, et aujourd'hui nous sommes venus t'accompagner dans ta promenade. Et puis tout à coup, c'est la Pasionaria qui parle. Un enregistrement recent : Dolores chante une chanson de sa Biscaye natale. On n'entend plus un murmure sur la place de Colon, juste la voix cassée d'une vieille dame.

La cérémonie est terminée. Une heure plus tard, Dolores Ibarruri sera enterrée au cimetière de Madrid, tout à côté de Pablo Iglesias, le typographe qui fonds, seize ans avant la nais-sance de la Pasionaria, le Parti socialiste ouvrier espagnol. Un symbole de réunification pos-thume sans doute bien dans l'air du temps !

THERRY MALINIAK



77 **- 135 - 1** F. 25.6.20 وبالت عجد triple in

male and

-4 نوالة ما ال · # 2

WHE-OR

Time de affe STATE & MILES

A 20 3 1 1 1 1 e i national 5 V 

7 44 44 3 E rabian \*\*\*\* ALLO POR ---

de la regia - CANCE Anna de es \* 25% The same -

A Section 1

The season

e .

Marian Sun Mary Market die time in

1. Tag Sec. residence --1944 AN Great .

# Somalie: un régime à bout de souffle...

Le général Syaad Barré vient de fêter le vingtième anniversaire de son arrivée au pouvoir. alors que l'anarchie a gagné l'ensemble du pays

MOGADISCIO

Palitique de la

 $i_{i} \in \{ -1, \dots, n \}$ 

200

र्वत हिंद्

E Allege !

de notre envoyée spéciale

Depuis les émentes de juillet (vingt-trois morts selon le gouvernement, plus de mille selon d'autres sources), un certain calme est revenu en Somalie. Dans la ville blanche de Mogadiscio, chacun semble vaquer tranquillement à ses occupations. Le couvre-feu a été levé, fin soit. Les « Mammas » italiennes, précipitamment éva-cuées avec leurs enfants au lendemain du 14 juillet sanglant, sont presque toutes revenues. A l'école italienne, on certifie que sur les cent quatre-vingt-dix-huit élèves que comptait l'établissement avant les «événements», plus de 60 % ont retrouvé le chemin de la classe. Et si le 21 octobre, vingtième anni-versaire de l'arrivée au pouvoir du président Syaad Barré, a été chichement célébré, près de mille deux cents prisonniers ont bénéfi-cié d'une nouvelle mesure d'amnis-

# La « République

Les choses vont-elles donc mieux? Une ou deux ambassades de le croire. Elles estiment que les récentes promesses du régime, concernant le multipartisme et la tenue d'élections libres d'ici à la fin de 1990, constituent « un premier pas dans la bonne direction ». Presque partout ailleurs, on hoche une tête sceptique : « Pour engager concrètement ces réformes, il faut d'abord amender la Constitution... Un comité vient d'être créé dans ce but.

Les Somaliens, eux, n'attendent plus. Ils fuient, ou, du moins, essaient de le faire. Par centaines, voire par milliers, les demandes de visa pleuvent, depuis juillet, sur les guichets des ambassades. Colle d'Italie demeure la plus prisée: "Deux mille visus par mois... >, murmure-t-on en coulisse. Deux ministres somaliens (celui des tra- ont été suspendus, On voit encore vaux publics et celui des ressources minières), ainsi que deux viceministres, auraient pris, fin octobre, la pondre d'escampette.

Certains ont pris l'habitude, pour railler l'isolement du gouver-nement, d'appeler la République de Somalie la «République de Bénadir ». Le mot Benadir, dérivé de l'arabe, désigne la bande côtière de Mogadiscio. Solon ces manvaises langues, c'est, en esset, la seule région que contrôlerait encore le président Syaad Barré. «Le régime est à l'agonie, mais c'est une agonie qui peut durer, corrige un religioux. Car le « Vieux » tient encore l'armée, en tout cas son commandement. Tous les officiers sont désormais des hommes de son clan, celui des

Mobilisée depuis le début des aunées 80 dans le nord du pays afin de lutter contre les maquisards issags du monvement national somalien (MNS), l'armée n'a pas remporté les succès militaires escomptés. Bien qu'elle ait repris pied dans la plupart des villes du Nord, sa position reste précaire. Hormis les quelques localités, dévastées par la guerre, où la croix rouge internationale est autorisée à poser ses avions depuis le mois de mars, la situation dans la « brousse » est plus que chaotique et l'insécurité y est générale.

Les rebelles du MNS ont finalement su résister aux bombes et aux fusils gouvernementanz. Ne dit-on pas que leur drapeau flotte sur Loyada, petite bourgade côtière, située à une voilée de boutre de Diibouti? « Il n'existe aucune partie du pays qui puisse être considé-rée comme hors contrôle du gouvernement », affirme le ministre de l'intérieur, M. Ahmed Suleiman Abdalle.

Cela semble douteux car, si tel est le cas, on comprend mal pourquoi les organisations humanitaires ont presque toutes déserté le nord de la Somalie. Ni pourquoi l'ensemble des projets de dévelop-pement, financés par l'étranger, y

moins ce qui a pu pousser plus de trois cent mille civils somaliens à s'enfair en Ethiopie.

L'enquête américaine réalisée pour le département d'Etat et connue sous le nom de « rapport Gersony » (du nom de son anteur) apporte un éclairage terrifiant sur les exactions perpétrées par les troupes régulières. Depuis mai 1988, si l'on en croit ce document rendu public à la mi-septembre, ce sont cinq mille civils qui auraient été massacrés, en deux ans, par l'armée nationale. Le rapport précise: « Le choix de ces victimes s'est effectué sur une base principalement ethnique ». Bien que les responsabilités du MNS ne soient pas oubliées - les camps de réfu-giés des Nations unies ont été attaqués à de nombreuses reprises et les rebelles auraient tué quatre cents personnes an bas mot -, l'armée fait néanmoins figure d'accusé principal.

# Chars .

Ce document n'est pas fait pour redorer le blason du régime. L'ensemble des pays occidentaux a d'ores et déjà diminué considérablement son aide, qu'elle soit mili-taire, économique on humanitaire. D'ici à la fin novembre, l'organisation américaine, USAID, aura réduit son personnel de moitié. L'indulgence et la bonne volonté ont atteint leur limite, même chez les Italiens qui y seraient les plus

Dans ce contexte d'isolement grandissant, il n'est pas tellement étonnant que le président Syaad Barré ait choisi de se tourner vers Tripoli. Les fournitures d'armes ibyennes - que les autorités de Mogadiscio continuent à démentir - ne peuvent pas, cependant, constituer une panacée. Les dix, vingt, voire les cinquante chars, début octobre, ne pourront pas restaurer la crédibilité ni l'autorité du gouvernement. Et,

tandis que les passions claniques s'exacerbent, l'espoir d'un dialogue national semble de plus en plus chimérique. La question d'une éventuelle relève du vieux président ne provoque que des chuchotis

Les mutineries qui ont éclaté, en avril, dans les garnisons du Sud, accentuent l'impression de chaos, sans que se dessine, pas plus ici que dans le Nord, l'ombre d'une alternative politique, c'est-à-dire natio-nale. « Les cibles des rebelles ogadens son exclusivement des cibles gouvernementales : les victimes des déserteurs sont les soldats ou les notables marchans », explique un jeune médecin italien. Ces mutins Ogadens ne sont, semble-til, ni très nombreux - deux cents à trois cents hommes, dit-on - ni très

Pendant ce temps, les difficultés économiques s'aggravent. Les sociétés étrangères ou privées doivent employer des ruses de Sioux pour parvenir à acheminer sans encombre la paye de leurs salariés. Dans la ville même de Kismayo, on assure que le personnel de l'hôpital et les enseignants n'ont pas touché leur traitement depuis juillet. Le directeur de la banque, le gouverneur de la ville et plusieurs notabilités locales ont, précise-t-on, fait depuis longtemps leurs valises. La situation n'est guère plus brillante à Mogadiscio. Mis à part les expatriés et la poignée de « gros cald », - comme on surnomme ces hommes d'affaires - capables de vous signer un chèque de un million de dollars, sur le champ et sans sourciller . -, la survie est devenue acrobatique.

Le ministre des finances, M. Mohamed Sheikh Osman reconnaît que la Somalie est confrontée à de très sérieux problèmes ». L'Arabie saoudite, autre fois friande du bétail somalien, admet avoir réduit drastiquement ses relations commerciales avec Mogadiscio. L'indulgence, là-

**CATHERINE SIMON** 

Le conflit du Saharz occidental

#### Le Polisario multiplie les attaques contre le « mur » marocain

lieu, jendi 16 novembre, sur le « mur » marocain au Sahara occidental. Rabat a confirmé que le Front Polisario avait lancé une attaque d'« envergure » dans les secteurs d'Amgala et de Guelta-Zemmour. Les combats ont duré plus de trois heures et ont opposé à l'armée royale deux bataillons motorisés des Sahraouis. Le communiqué marocain fait état de cinq morts et treize blessés parmi les défenseurs du « mur » et d'une centaine de morts chez l'assaillant. Le Polisario, qui a toujours contesté les chiffres marocains après les précédentes offensives, n'avait publié aucun bilan vendredi

Alors que l'ONU paraît avoir de grandes difficultés pour organiser le référendum d'autodétermination que le Maroc et le Polisario décla-

Pour le cinquième fois en moins bats résulte, selon les Sahraouis, du de deux mois, après une accalmie refus du roi Hassan II de dialoguer que le Polisario puisse se poser en interlocuteur officiel, le souverain a fait la sourde oreille à l'annouce de la libération - unilatérale - de prisonniers marocains. Apparem-ment Rabat considère qu'il y avait un piège diplomatique dans ce e geste de bonne volonté ».

Deux cents prisonniers de guerre marocains, libérés en juin par les Sahraouis, mais qui n'ont pu rejoindre leur pays, - en raison du refus du Maroc de les prendre en charge », ont demandé au président Hosni Moubarak d'Egypte et an roi Fahd d'Arabie saoudite d'aider à leur retour dans leurs familles, a indiqué jeudi le Polisario. Les deux cents Marocains qui se trouvent . totalement libres » dans les camps de réfugiés sah-raouis, près de Tindouf, dans le Sud-Ouest algérien, avaient déjà adressé des lettres aux chefs d'Etat rent accepter en posant chacun adressé des lettres aux chefs d'Etal leurs conditions, la reprise des com-

#### .NAMIBIE

#### Le chef de la SWAPO rejette l'idée d'une coalition gouvernementale

Les chefs d'Etat des six pays de la « ligne de front » (1), à l'issue d'une réunion terme, jeudi 16 novembre, à Lusaka en Zambie, ont exprimé leur satisfaction après les élections en Namibie et décidé d'envoyer une délégation à la prochaine session spéciale de l'ONU à New-York sur l'Afrique du Sud, « afin de voir comment on peux résoudre le problème sud-africain». « L'Afrique du Sud s'est bien comportée dans l'affaire namibienne, malgré des hauts et des bas », a déclaré le président exambleme, malgré des hauts et des bas », a déclaré le président exambleme, malgré des hauts et des bas », a déclaré le président exambleme, malgré des hauts et des bas », a déclaré le président exambleme, malgré des hauts et des bas », a déclaré le président exambien, M. Kenneth Kaunda, qui présidait le soumet, auquel assistaient le chef de la SWAPO, M. Sam Nujoma, et le secrétaire général de l'ANC.

M. Nujoma a déclaré : « Notre M. Nujoma a déclaré : Notre

majorité est claire et nous n'aurons besoin d'aucune coalition, car nous

(1) Angola, Botswana, Tanza

#### Paris « n'envisage pas » une dévaluation du franc CFA

MM. Jacques Pelletier, ministre de la coopération et du développement, et Philippe Jurgensen, directeur de la Caisse centrale de coopération économique, ont tenu, jeudi 16 novembre, à Paris, une conférence de presse commune sur le thème « Pour une nouvelle politique de l'entreprise en Afrique ».

Mettant un terme à certaines spéculations sur une dévaluation du franc CFA, monnaie en cours dans la plupart des anciennes colonies françaises d'Afrique noire, M. Pelletier a dit : . Le gouvernement français croit profondément qu'une zone monétaire commune, bâtie sur une parité stable et un facteur de développement des échanges est un pont irremplaça-ble entre l'Europe et nos partenaires privilégiés de l'Afrique [...]. La parité du franc CFA avec le franc français à son niveau actuel nous parait être un fondement de la crédibilité de la zone franc. En totale namonie avec Pierre Bérégovoy, je vous dis donc que la dévaluation du franc CFA est inenvisageable à nos yeux ».

Le ministre a ensuite annoncé une série de mesure pour enrayer le désengagement d'Afrique des entreprises françaises déques par le taux actuel de rentabilité des investisseurs sur le continent noir et tentées de se redéployer en direction de l'Europe. Ces mesures sont présentées comme un dispositif d'incitation au secteur privé, français et aussi africain. Un département du développement des entreprises est créé au ministère de la coopération. La Caisse centrale de coopération économique, dont l'action principale a longtemps été la mise en place des grandes infrastructures économiques et sociales, fera plus de place au financement des entreprises du secteur productif privé, le plus apte à se substituer à un secteur public défaillant.

Parailèlement à la restructuration du système bancaire en Afrique, un fonds de garantie des prêts d'investissement sera créé dès le premier semestre de 1990. Le ministère de la coopération lui de francs et la Caisse centrale, dont l'action sera de plus en plus associée à celle de la « rue Monsieur », 15 millions de francs. Au-delà des mesures techniques, exposées devant une assemblée comptant de nombreux chefs d'entreprises, M. Pelletier a tenu à assurer que la France ne se résigne pas à une marginalisation supposée de l'Afrique ».

D SOUDAN : limogeage de l'ambassadeur en France. - Pour-suivant sa campagne d'épuration de l'administration, la junte de Khartoum vient de mettre à la retraite une quarantaine de diplomates et de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères. Parmi les «épurés» figurent l'ambassadeur du Soudan à Paris, M. El Tayeb Humeida, et M. Abdel Wahad El Sawi, conseiller à l'ambassade. Aucune explication officielle n'a été fournie par les autorités concernant ces « limogeages », qui frappent surtout des diplomates connus pour leur attachement aux principes de la laïcité

LIBAN: la mission de paix du comité arabe tripartite

#### Le ministre algérien des affaires étrangères reçu par M. Mitterrand

d'un entretien, jeudi 16 novembre, à l'Elysée, entre M. François Mit-terrand et le ministre algérien des affaires étrangères, M. Sid Ahmed Ghozali. Celui-ci a souhaité, à l'issue de cette rencontre, qui a duré quarante-cinq minutes, que - tous les pays qui ont soutenu le peuple libanais se mettent d'accord pour mettre un terme aux tentatives de ceux qui entravent le processus de paix au Liban ».

Le chef de la diplomatie algé-rienne, qui fait partie du comité arabe tripartite sur le Liban, a assuré, saus jamais citer le général Michel Agun, que « le moment était venu pour que tous ceux [qui auront contribué à la recherche d'une solution] redoublent

La crise libanaise a été au centre d'efforts afin de ne laisser aucun espoir à ceux qui ont adopté des positions individuelles conduisant à l'aventurisme, c'est-à-dire à la reprise de la guerre ».

> M. Ghozali, qui a remis à M. Mitterrand un message du pré-sident Chadli, a répondu par la négative lorsqu'on lui a demandé s'il avait demandé à la France · d'exercer des pressions sur le général Aoun ». « Il me semble que la position de la France et de l'Algérie sont très proches sur ce sujet, à savoir une volonté puissante en faveur de l'application de l'accord de Taef. Il n'y a aucune ambiguité sur la position française à cet égard », à dit le ministre algé-

Faux enlèvement d'une Américaine et de deux Allemands

Une Américaine et deux Allemands viennent d'être au affaire au Liban, qui relève du faux enlèvement. Mre Deborah Fahrend, cinquante-quatre l'ambassadeur d'Allemagne ens, Mounir Sami, trenteneuf ans, d'origine jordanienne, et son fils Daniel, sept ans, dont le rapt avait été annoncé mercredi 15 novembre dans la soirée - photocopies de documents d'identité à l'appui - par une mystérieuse organisation (nos premières éditions du 17 novembre) ont, en fait, passé la nuit dans un hôtel du ∢ pays chrétien ».

 ▼ Tous trois ont appris leur prétendu enlèvement à l'hôtel centre d'une mystérieuse en lisant le journal. Ils se sont aussitôt rendus au consulat » de RFA, a indiqué à l'AFP fédérale, M. Wolfgang Gottleman. Selon celui-ci. « l'affaira repose sur un malentandu, leurs papiers d'identité syant pu être photocopiés lors de démarches administratives à Beyrouth-Quest (secteur musulman). Les trois « faux otages » ont finalement quitté librement le Liban pour Chypre, où ils sont arrivés ven-

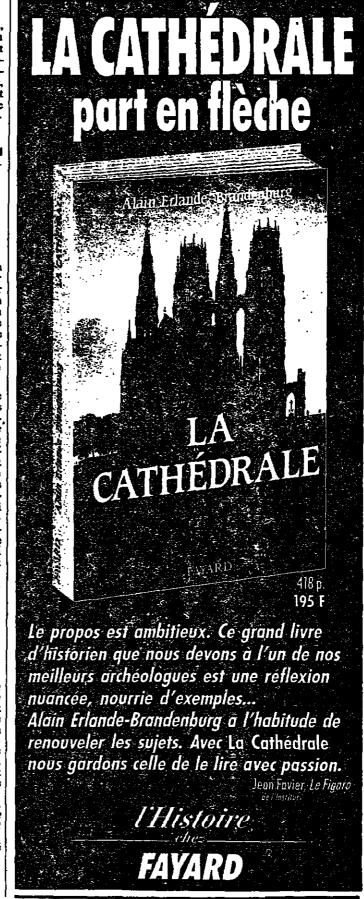



# **DIPLOMATIE**

Le débat sur le Cambodge à l'ONU

# L'Assemblée générale a voté la résolution favorable à la coalition présidée par le prince Sihanouk

Seuls les Khmers rouges n'avaient pas en effet, proposé un nouveau plan, pour encore donné leur aval, vendredi 17 novembre, à un projet de réunion, sans doute dès le mois prochain à Djakarta, des quatre factions cambodgiennes pour tenter de relancer le négociation. La Thailande a,

NEW-YORK (Nations unies)

de notre correspondant

En 1988, le traditionnel débat sur la situation au Cambodge avait essen-

d'imposer au Vietnam un retrait de

ses troupes stationnées dans ce pays depuis plus de dix ans. Et la résolution

en ce sens déposée alors par les pays de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) avait recueilli

122 voix, face à 19 non et 4 abstentions. Cette année, alors que le Vietnam affirme avoir retiré son arrinée du

Cambodge le 26 septembre, la résolution présentée une fois de plus par l'ASEAN a obtenu, le 16 novembre.

un score supérieur : 124 oui, 17 non et 12 abstentions.

A en juger par l'attitude de la délé-

gation vietnamienne à l'issue du scru-tin, ce vote, obtenu après deux jours

sortir de l'impasse. Dans un premier temps, un « cessez-le-feu sur place » serait décrété sous contrôle de l'ONU. L'organisation internationale serait également chargée de vérifier la réalité du procéder à un recensement de la popula-tion en vue d'élections générales. Selon le premier ministre thallandais, cette ébauche de règlement aurait reçu l'accord de

tissement pour ce pays. A double titre. D'abord sur le retrait de ses troupes, sans doute incomplet en l'absence de mécanisme international tions de guérilla des Khmers rouges, ces dernières semaines au Cambodge

(le Monde du 11 novembre). Cette accentuation des hostilités de contrôle chargé de s'assurer de sa sur le terrain, alliée à une série de réalité, soulignent les pays qui s'oppo-sent à Hanoï. Ensuite sur la volonté réaffirmée par le Vietnam (et soutereportages télévisés sur le génocide perpétré il y a près de quinze ans par perpétré il y a pres on quanze aus pro-le régime de Pol Pot, a conduit pratinue par l'URSS et les autres pays socialistes, à l'exception notable de la Hongrie qui n'a pas pris part au vote) de négocier un règlement partiel du conflit wa un cessez-le-feu. quement toutes les délégations à l'ONU favorables à la résolution (une cinquantaine de pays sont intervenus au cours du débei) à tenter d'éloigner le péril khmer rouge. Ce fut notamment le cas des Douze (le Monde du

> Sur le chapitre d'une participation des Khmers rouges au gouvernement de coalition dont la résolution préconise la formation, le Vietnam conserve une position tranchée. « Per-sonne n'a le droit de forcer le peuple cambodgien à partager le pouvoir. Et à prendre le risque d'une coexistence avec les Khmers rouges», a affirmé

an cours du débat général son repré-sentant, M. Trinh Xuan Lang. Des propos qui ont permis par la suite à la Chine (rangée aux côtés des Khmets rouges) de dénoncer Hanoï qui, depuis dix ans, fait la sourde orelle . Son ambassadeur. M. Li Luye, a demandé une nouvelle fois « le retrait vérifiable et complet des forces vietnamiennes du Cam-bodge - et la mise en place à Phinoui-Penh « d'une coalition quadripartite avec, à sa tête, le prince Norodom Sihanouk ». Un schéma de gouver-nement qui a les faveurs d'une large majorité des pays signataires de la résolution élaborée par l'ASEAN. Et

resoupon elaboree pur l'ASELIV. El qui comporte pourtaint en filigrane la participation de certains Khmers rouges (- le moins possible -, disent les Américains), qui devront, pour la circonstantce, se débarrasser des sangiants habits du régime de Pol Pot.

# Médecins du monde

françaises Médecins du monde (MDM) et Médecins sans fron-tières (MSF) ont dénoncé, jeudi 16 novembre, à Paris, le • danger khmer rouge - au cours du lance-ment d'une - opération Cambodge • en présence du secrétaire d'Etat à l'action humanitaire,

MDM et MSF ont, lors d'une gouvernements du monde à refuser Jean Lacouture, sera adressé à

Les signataires, qui souhaitent élargir leur action à d'autres orga-nismes tant au plan national qu'international, appellent égale-ment « la communauté internationale à accroître d'urgence l'aide humanitaire au Cambodge et à renforcer la présence humaine sur restorcer la presence numume sur le terrain », ainsi qu'à « la création d'un camp [de réfugiés] neutre sous statut international à la fron-tière khméro-thallandaise ».

ralité profonde de l'Histoire », tandis que Jean Lacouture a dénoncé l'« alliance obscène » du prince Norodom Sihanouk et de son avec les Khmers rouges. « Cette alliance n'a plus de justification dès lors que les troupes vietna-miennes ont évacué ou sont en cours d'évacuation du Cambodge =, a estimé l'écrivain. Il a indiqué que, selon lui, - il n'est indique que, seion III, « Il n'est plus possible d'aider Sihanouk et Son Sann », et que, si ces derniers ne se « désolidarisent » pas des Khmers rouges, il faut « rompre avec Sihanouk et reconnaître, mal-gré ses défauts, le gouvernement iprovietnamien] de Phnom-Penh ». Le cynisme des Etats a été stigmatisé par M. Jacques Lebas, président de MDM, tandis que

Mais les Vietnamiens, dernier rem-part du régime instauré à Phnom-Penh après les sangiants événements

de 1975-1978, ne sont pas seuls en cause. Les anteurs de cette résolution parrainée par soixante-dix-huit pays (contre soixante-quatre en 1988) se disent aussi « fortement troubles par

Fin de la Conférence générale de l'UNESCO

#### Le programme de M. Mayor a été adopté mais sans augmentation du budget

avoir adopté le progri par le directeur général, M. Federico Mayor.

elations culturelles internationales a, d'autre part, exprimé le regret d'une minorité d'Etats devant le refus de la Conférence générale d'accorder à M. Mayor l'augmentation de 2,5 % qu'il avait réclamée pour son budget. Celui-ci sera donc, pour la période 1990-1991, de 380 millions de dollans francs).

La France, qui était la seule grande La France, qui était la seule grande puissance à avoir sontem la demande d'accroissement budgétaire soulaité par M. Mayor, a souligné que « des contributions volontaires extrabudgétaires des nations les plus favorisées » seraient nécessaires pour mener à bien le programme adopté. Ellemême sera la première à donner

Les Etats-Unis, qui sont peut-être plus influents à l'UNESCO qu'à l'époque où ils en étaient membres, avaient fait pression sur des pays, sur avazian lai, plessant us pays, sait-tout d'Europe et d'Amérique du Sud, pour que « le principe de la crois-sance zéro ne soit pas transgressé ». L'Union soviétique était aussi de cet

Le plan 1990-1995, préparé par M. Mayor et par le conseil exécutif de l'UNESCO, a, en revanche, été adonté assez facilement. Resserré par rapport aux précédents, le nouves programme donnera la priorité à l'alphabétisation, l'éducation de base, l'environnement et la communication Ce dernier domaine, abordé sous l'angle technique, a été définitivement débarrassé de toute « idéologisation ».

Dans le but de concurrencer le prix Nobel de la paix, cent-vingt Etats ont patronné la création d'un prix international Houphouët-Boigny pour les recherches sur la paix, auquel sera affectée une dotation « plus impor-tante que celle du Nobel », constituée de dons des gouvernaments.

Quant à la Palestine, si elle n'a pu être admise, au cours de cette session, comme membre à part estière, elle verra en principe les fonds affectés à l'éducation dans les territoires occupés passer à près de 6 millions de france per an, soit le triple de la somme consacrée jusque-là à ce sec-teur par l'Organisation. Enfin, la pre-mière conférence mondiale sur l'éducation sera convoquée en Thallande au printemps 1990. L'ensemble de ces décisions ont

fait dire aux observateurs américains que l'UNESCO venait de pesser, à leurs yeux, « de l'insupportable à l'ambigu et que c'était peut-être un pas important vers l'attrayant », stade à partir duquel Washington pourrait envisager de revenir à l'UNESCO (les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et Singapour ont quitté l'UNESCO il y a cinq ans pour protester contre la gestion du direc-teur général d'alors, M. M'Bow.

Toute la politique de M. Mayor va continuer à préparer le retour « en douceur » des Anglo-Saxons d'ici à la prochaine conférence générale, dans deux ans. En attendant, l'UNESCO va travailler à redynamiser son image culturelle, essentiellement en mettant en marche de prestigieux projets
comme la Biblioteca alexandrina en
Egypte, la sauvegarde des temples
d'Angkor et la résurrection scientifique des Routes de la soie (sur ce projet, voir « le Monde sans visa » dans

J.-P. PÉRONCEL-HUGOZ

# **AMÉRIQUES**

#### **ETATS-UNIS**

#### La CIA préparerait de nouvelles opérations contre le général Noriega

Le gouvernement américain a autorisé la CIA à lancer une nouvelle opération secrète, d'un coût de 3 millions de dollars, pour tenter de renverser l'homme fort du nama, le général Manuel Antonio Noriega, en recrutant des offi-ciers panaméens et des opposants capables d'organiser un coup d'État: c'est ce qu'affirme, dans son édition de jeudi 16 novembre, le quotidien Los Angeles Times. L'administration Bush, avec l'accord secret du Congrès, aurait autorisé le recours à une stratégie autorise le recours, a une strategie « à haut risque » outrepassant les restrictions jusque-là imposées à la CIA et n'exctuant pas que le général Noriega puisse être blessé ou tué, rapporte le journal en citant des sources « bien informées ». Interrogé sur ces révélations, le président Buens'iest refusé à confirmer ou démentir

Cette nouvelle tentative contre M. Noriega ferait suite à quatre autres tentatives de déstabilisation orchestrées par la CIA. Le 3 octobre dernier, lors d'un putsch manqué contre l'« homme fort » du Panama, le gouvernement améri-cain – et la CIA au premier chef - avait été très vivement critiqué pour l'insuffisance de son soutien à cette initiative. Les Etats-Unis essaient de venir à bout de M. Noriega depuis février 1988, date à laquelle le général a été inculpé de trafic de drogue en Flo-ride. Mais c'est surtout depuis mai dernier que Washington s'est résolu à employer les grands moyens pour le faire tomber, lors-que M. Noriega a annulé les résul-tats de l'élection présidentielle qu'il ne trouvait pas à sa convenance.

#### SALVADOR

# Le massacre des jésuites

Tirant des rafales de fusilmitrailleur, les tueurs se seraient introduits dans la résidence des jésuites, qu'ils auraient exécutés à bout portant. Ils auraient ensuite traîné les corps de quatre des victimes à l'extérieur pour les abandonner sur la pelouse, le crâne éclaté par les impacts de balles. Pour faire bonne mesure. ils ont également assassiné une domestique et sa fille de quinze ans.

Jeudi matin la nouvelle s'est répandue très vite. La presse étrangère avait coutume d'aller consulter le Père Ellacuria, âgé prendre le pouls de ce petit pays meurtri par dix ans d'une guerre civile atroce (plus de 70 000 morts). Il recevait tout le monde avec simplicité dans les locaux de « son » université, qui a formé l'essentiel de l'intelligentsia du Salvador et qui, péché capital dans cette société terriblement inégalitaire, a façonné beaucoup de révolutionnaires et de « théologiens de la libéra-

tion ». Pour l'extrême droite, qui refuse tout changement, il était depuis longtemps l'ennemi numéro un. Au début des années 80, prenant prétexte de leur qualité d'étrangers – la plu-part sont espagnols, mais cer-tains, comme le Père Ellacuria arrivé en 1949, out acquis la nationalité salvadorienne, - l'oli-garchie avait entrepris une intense campagne pour obtenir l'expulsion de ces jésuites, qualifiés par la presse officielle de « loups déguisés en brebis ».

#### La revanche de la ligue dure

Malgré les menaces incessantes, le Père Ellacuria avait décidé de ne pas prendre de pré-cautions particulières. Au cours des derniers jours, contrairement aux dirigeants de gauche, il avait refusé de se réfugier dans une ambassade, en dépit des attaques dont il était l'objet sur les anaques de la radio contrôlée par les mili-taires depuis le début de l'offen-sive de la guérilla. Dans les heures qui ont suivi sa mort, le commentateur de la radio officielle a versé des larmes de crocodile en commençant son communiqué par ces mots : « Les séditieux Ellacuria, Montes et Martin Baro (les trois plus connus) ont été sauvagement assassinés... » Et il a ajouté que le crime était attribuable au Front Farabundo-Marti de libération nationale (FMLN), qui aurait voulu ainsi punir des « traîtres à sa cause » sous prétexte que les jésuites . ne l'appuyaient plus ».

Sans avoir jamais soutenn la stratégie de la guérilla, le pèro Ellacuria était néanmoins un critique très sévère des différents gouvernements qui s'étaient succédé au pouvoir. A la suite des élections de mars dernier, largement remportées par M. Aifredo Cristiani, il avait reconnu que, le peuple ayant choisi la nonviolence au cours d'un scrutin' démocratique, le FMLN devait en tenir compte et prendre désorpour mettre fin à la guerre civile. Les dirigeants rebelles, en particulier le commandant Joaquin Villalobos, avec lequel il entretenait des relations suivies, ne l'ont finalement pas écouté, comme le prouve leur offensive actuelle. visiblement préparée de longue

L'ambassadeur des Etats-Unis, M. William Walker, et le président Cristiani lui-même ne semblent pas partager le point de vue de la radio officielle sur la responsabilité des insurgés dans la mort des jésuites. Visiblement ébranlé, M. Walker a estimé que assassins de droite ou de gouche, fait le jeu de la guérilla ». M. Cristiani est allé un peu plus loin, déclarant au cours d'une conférence de presse qu'il n'écartait pas la possibilité que « des militaires puissent agir à titre individuel en marge de l'institution armée parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique

Cette déclaration est d'autant plus étonnante qu'elle intervient an moment où les tenants de la ligne dure au sein du gouverne-ment et de l'armée semblent l'avoir emporté du fait de l'offensive de la guérilla. Pendant que M. Cristiani dit que l'armée prend de grandes précautions pour éviter de bombarder la population civile, les militaires ne semblent pas aussi préoccupés par ce souci humanitaire et refusent même de laisser passer les ambulances dans les secteurs les plus affectés par les combats. On a l'impression que M. Cristiani est devenu plus que jamais la façade modérée d'un régime désireux de prendre une revanche terrible sur ceux qui ont ridiculisé l'armée salvadorienne au cours des derniers

TEMP

A Fair State Compa

The same same

"神神神

. . . .

14 54

194 1 24**3** 

-- - - B f it fe g

er a statistical

CHARLES CHARLES

The take the

· 🛂 🦖 . 🚗 .

· 244世界權

The same

4.4.4.

in Deingmund 1221 A 415 180 THE STATE OF THE S

Ks. 1 2.24

THE REAL PROPERTY.

2.7.8

فؤمله بدائنا

·\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

S. L. Carlon

w **The** 

Sur le plan militaire, la situation est certes en train de tourner en faveur de l'armée, mais celleci éprouve toujours de sérieuses difficultés dans certains quar-tiers de la banlieue nord de la capitale: L'ambassadeur des Etats-Unis, qui parlait la veille de la déroute des insurgés, a bien du reconnaître, jeudi, que la bataille de San-Salvador n'était pas encore gagnée et qu'il y avait même des « rumeurs de renforts reçus par la guérilla ».

#### BERTRAND DE LA GRANGE

tousi de la Croix-Rouge. — Le Comité international de la Croix-Rouge. — Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n'avait toujours pas reçu, jeudi 16 novembre, de réponse à l'appel qu'il a lancé aux parties en conflit au Salvador pour faire évacuer les blessés. Le CICR se plaint de n'emis me la CICR. se plaint de n'avoir pas obtenu la possibilité d'être présent dans les zones affectées par les combats. Il maintient une autenne comprenant dix-huit délégués venus de Genève, ainsi que de nombreux employés locaux, et a fait acheminer par voic aérienne 625 kilos de médicaments depuis le Nicaragua et 5 tonnes de secours depuis le Guatemala. Un avion doit partir de Genève dimanche et transporter vers le Salvador 1 850 kilos de matériel chirurgical et médical. - (Corresp.)

# et Médecins sans frontières dénoncent le « danger khmer rouge »

M. Bernard Kouchner.

M. Rony Brauman, de MSF, dénonçait le « silence affilgeant de l'opinion ». Une équipe mixte MDM-MSF a quitté Paris, mer-credi, pour Phnom-Penh, afin de se rendre dans la zone de combats autour de Battambang, à l'ouest du Cambodge, pour identifier les besoins médicaux, ont-ils annoncé.

Le secrétaire d'Etat français au La vingt-cinquième Conférence générale de l'Organisation des Nations-unies pour

l'éducation, la science et la culture, commencée le 17 octobre, s'est achevée jeudi 16 novembre à Paris, après les six années à venir, présenté

En expriment, au nom du gouver-nement, « la satisfaction particulière de la France », à la suite de cette réunion, qui a vu - le succès du dialogue après le temps des querelles et des controverses. M. Thierry de Beaucé a sans doute traduit le sentiment dominant parmi les quelque trois mille délégnés de cent-corrante pays, rassemblés à Paris pour une comérence qui avait débuté dans un climat plutôt incertain (le Monde du 17 octobre).

# **ASIE**

#### CHINE

#### Les attachés militaires américain et français victimes d'ostracisme

Les attachés militaires américain et français sont, depuis le « prin-temps de Pékin », systématique-ment tenus à l'écart des activités organisées par le ministère de la défense chinois, a-t-on appris de source diplomatique dans la capitale chinoise. Pékin reproche à la France et aux Etats-Unis d'avoir reir la têta des sonations occidents pris la tête des sanctions occiden-tales contre la Chine, y compris le gel de la coopération militaire, pour protester contre la répression san-glante de juin dernier. Le Français et l'Américain partagent désormais le sort de leur collègue vietnamien victime d'ostracisme depuis la guerre sino-vietnamienne de 1979. Ainsi, par exemple, n'ont-ils pas été invités, le mois dernier, au concours annuel de tir au cours duquel offi-ciers supérieurs chiaois et étrangers diverses, dont des AK-47.

Le Quotidien de l'armée a appelé vendredi 17 novembre à « renforcer le patriotisme » à l'heure où « la lutte des classes dans le monde a pris un tour très aigu e et où la Chine doit se défendre des tentatives de « destruction » de la part des pays capitalistes « dirigées par les Etats-Unis ». Le journal a remis à l'honneur la pensée militaire de Staline et de Mao Zedong, déplorant que, sous l'influence des théories militaires occidentales » et du « libéralisme bourgeois », « certains aient considéré que la pensée militaire dialectique de Mao était dépassée et inadaptée aux exigences d'une guerre

Le gouvernement chinois a. d'autre part, demandé aux administrations, entreprises et universités de surveiller leurs télécopieurs. Une personne devra les contrôler en permanence pour empêcher la dis-tribution de « propagande réac-tionnaire » envoyée par des réfu-giés à l'étranger, notamment de France. Tout document subversif

doit être immédiatement remis aux services de sécurité. « Ceux qui auront diffusé ou caché chez eux des publications de ce genre seront châtiés », a averti la municipalité de Pékin. Depuis des mois, les dissipour envoyer sur le continent de la propagande contre le régime.

Ce contrôle des « publications réactionnaires » s'étend également aux étrangers résidant à Pékin, qui ont été mis en garde contre le caractère « lilégal » et « inami-cal » d'« activités de propagande » contre le gouvernement chinois, déclare par ailleurs une nouvelle directive officielle. « Il faut renfor-cer l'éducation des kommes d'affaires et autres étrangers à Pékin et leur apprendre qu'il est défendu - de s'en prendre aux autorités. Dans les entreprises mixtes sino-étrangères, - on doit veiller à bien apprendre aux employés à ne pas écouter, à ne pas croire et à ne pas diffuser la propagande réac-

Enfin, selon des sources chinoises citées par l'agence américaine UPL plus de quarante responsables du « printemps de Pékin » —
dont le dirigeant étudiant Wang
Dan, le militant des droits de
l'homme Ren Wanding et un ancien conseiller du gouvernement, M. Cao Siyuan - seront prochaine-ment juges pour « crimes contre-révolutionnaires ». Ils risqueraient au moins dix ans de prison ou de camp de travail — (AFP, UPI. AP.)

AFGHANISTAN: un rapport de l'ONU

#### Le régime de Kaboul détient trois mille prisonniers politiques

L'Afghanistan détient plus de trois mille prisonniers politiques dans des conditions « déplorables », indique un rapport de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans ce pays et publié, jeudi 16 novembre, à New-York. Dans son rapport, le professeur de droit antrichien, M. Félix Erma-cora, qui a visité, le 18 septembre, la principale prison de Kaboul, Pol-I-Charkhi, a constaté que les prisonniers « sont détenus comme des animaux dans de petites cellules, où ils doivent rester debout ou s'accroupir pendant une durée indéterminée (jusqu'à sept mois) derrière des barreaux et le plus souvent avec une lumière insuffi-

D'autre part, quarante Afghans au moins ont été tués lors de plu-sieurs explosions qui ont entièrement détruit, mercredi, un dépôt d'armes et de munitions utilisé par une faction de moudiahidins près de Chitral (nord du Pakistan), à la frontière avec l'Afghanistan (nos dernières éditions du 17 novem-

L'origine de la première explosion est pour l'instant inconnue, mais certains moudjahidins n'exclusient pas qu'un missile tiré par les forces de Kaboul ait atteint le dépôt d'armes et de munitions, situé à proximité de la frontière. -

The second secon

Section of the sectio

essecre des jésuites

See See Asset was

Approximate the second

...

The same of the sa

Constitution of the consti

And the second s

(日本名)
 (日本名)

- - - •

and the second s

genous as

表色素 化氯

\$5.

Settle in the

i je je tiko

2.00

Service Services

 $\cdots \underline{\sigma}_{n} = \underline{\sigma}_{n}$ 

5- 4-2 -

Section - Con-

8. Year

9 -E-

The second second

Mary Kills . Tra 

Page 1

With must

Birt St.

# **POLITIQUE**

# Les travaux du Parlement et l'utilisation de l'article 49-3 sur le projet de budget

Le miracle ne s'est pas reproduit. M. Michel Rocard n'a pu dégager une majorité suffisante à l'Assemblée nationals pour approuver son budget. Les centristes étaient décidés à voter contre, comme toute la droite, et les communistes n'entendaient pas, cette fois, s'abstenir comme ils l'avaient fait à l'automne de 1988. Le premier ministre a denc dû, à l'aube du vendredi 17 novembre, engager la responsabilité de son gouvernement sur l'approbation de la loi de finances pour

Contrairement à l'an dernier. l'UDC, lors d'une réunion de leur intergroupe le mercredi 15 novembre, avaient par avance, prévu de répliquer par une motion de censure ; celle-ci sera discutée le lundi 20. Un vote par tête avait même permis, pour manifester l'unité retrouvée, de décider que celle-ci serait défendue par un orateur unique, en l'occurrence M. Charles Millon qui, actuellement, assure la présidence tournante de l'intergroupe.

Le gouvernement n'est pas pour

Les députés du RPR, de l'UDF et de en effet, confirmé qu'ils ne comptent pas mêler leurs voix à celles de la droite pour le censurer. De plus, M. Rocard peut escompter sur quelques défections centristes, M. Raymond Barre ayant déclaré : « censurer ce budget, ce serait me censurer moi-

Cette opposition globale de la majorité de l'Assemblée au budget n'a pas empêché que onze des vingt budgets de ministères aient été approuvés au cours de la discussion. Cela parce que le PC s'est abstenu sur autant menacé. Les communistes ont, sept d'entre eux, l'UDF sur trois,

l'UDC sur quatre, les centristes votant même les crédits de la coopération des DOM-TOM et des P. et T.

Seul, le RPR a voté contre tous les budgets. Neuf d'entre eux contre cinq l'an dernier ont quand même dû être « réservés »jusqu'à la fin de la discusion budgétaire et ainsi bénéficier de l'engagement de responsabilité (anciens combattans, communication, fonction publique, logement et transport, défense, solidarité et santé, intérieur, jeunesse et sports, justice).

Si le gouvernement a fait peu de concessions à ces oppositions, il a dû

négocier serré avec les socialistes. Ainsi, caux-ci ont, notamment, obtenu l'engagement de la suppression, en 1991, de la part départementale de la taxe d'habitation qui sera remplacée par une imposition basée sur les revenus des contribuables. Tel qu'il se présente, ce budget prévoit un déficit de 90 742 millions de francs, alors qu'il n'était que de 90 227 millions de francs dans le projet initial du gouvernement. Mais M. Michel Charasse espère le réduire à 90 142 millions d'ici la fin des navettes parlemen-

# M. Rocard sans états d'âme

En engageant la responsabilité de son gouvernement, vendredi. 17 novembre à 6 h 30 du matin, le tats d'âme: «Ce budget est bon»; sans amertume à l'issue d'une discussion budgétaire diffid'une discussion budgétaire diffi-cile nécessitant la réserve de nom-breux crédits de ministères : « Une majorité de fascicules budgétaires a été adoptée alors que nous ne disposons que d'une majorité rela-tive »; sans regret à l'égard du recours à cette procédure autori-taire da 49-3, qui avait pu être évi-tée en 1988 : « L'année dernière, divers groupes avalent souhaité

une discussion réelle. Nous avions fait la preuve que nous y étions fait la preuve que nous y étions tous disposés. Les mêmes cette année ont préféré multiplier les refus. Libre à eux, nous n'allons pas quémander leurs suffrages »; et sans rancune envers un groupe socialiste qui avait pourtant, lors de la première partie de la discussion

anciens combattants et du loge-ment social n'aura même pas permis d'emporter une abstention centriste ou communiste sur l'un des nombreux budgets réservés et soumis au vote dans la nuit de jeudi

à vendredi.
L'UDC, résolue cette année à rejeter les crédits des ministères « politiques » comme ceux de l'intérieur, de la justice, de la défense, de la solidarité et de la

nière minute n'auront marqué, cette fois, la discussion finale du projet de loi de finances. Et l'annonce d'une railonge budgétaire en faveur notamment des par son abstention l'adoption de ver sa liberté à l'égard de ses collè-gues UDF et RPR, décernant çà et là des bons points, et permettant par son abstention l'adoption de certains budgets comme ceux de l'emploi et de la formation professionnelle, voire en votant pour d'autres comme celui des postes et télécommunications. Partagé sur l'opportunité de voter contre le budget - certains de ses membres ayant même été tentés par la dissi-dence lors de l'examen de la première partie de la loi de finances, - le groupe centriste a annoncé.

par la voix de M. François Roche-bloine, qu'il participera au dépôt de la motion de censure et qu'il la

Les communistes ont quant à eux maintenu leur opposition - à un budget d'inégalité sociale » marqué par . de nouveaux cadeaux au patronat », selon M. Fabien Thiémé, et par « la poursuite au nom de l'Europe d'une politique inégalitaire, d'une politique d'austérité pour les tra-vailleurs, d'une politique archaique dont la faillite est patente ».

Quant à l'opposition RPR et UDF, elle a en beau jeu de railler la « discussion laborieuse », selon M. Philippe Auberger (RPR), ou les « conditions tristes et assez lamentables », selon M. Gilbert Gantier (UDF), dans lesquelles s'est achevé l'examen du proiet de s'est achevé l'examen du projet de loi de finances. Et de se réjouir par avance de son unité retrouvée dans le dépôt et le vote d'une motion de censure, en lançant au premier ministre, vendredi au petit matin, un tonitruant et jovial « A

PASCALE ROBERT-DIARD

# Les principales mesures adoptées

1. Lutte contre la fraude fis-

contrôle et d'information de l'administration fiscale. - Dans la perspective de l'onverture du marché des capitanx à compter du 1° juillet 1990, les députés ont adopté tonte une série de mesures destinées à lutter contre la fraude fiscale on le blanchiment des capi-taux. Le dispositif adopté tend à renforcer les moyens de contrôle et d'information de l'administration fiscale sur les flax financiers transfrontabers sans pour autant entraver la liberté des capitaux.

Les personnes physiques qui transférent vers l'étranger on en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valears d'un montant supérieur à 50 000 F sans l'intermédiaire d'un organisme habilité doivent en faire la déclaration. Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domici-liées ou établies en France, sont tennes de déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Tout organisme habilité doit communiquer sur leur demande aux administrations fismontant des sommes transférées à l'étranger par les personnes physi-ques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, ainsi que l'identification de l'auteur du transfert et du déposivalent également pour les opéra-tions effectuées pour le compte de ces personnes, sur des comptes de

Des pénalités spécifiques sont prévues en cas d'infraction : les sommes transférées et nou déclarées sont considérées pour leur totalité comme des revenus imposables. Les organismes qui refusent la communication des informations demandées par l'administration fis-cale sont redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non communiquées.

• Evaluation forfaitaire des éléments du train de vie dans le calcul de l'impôt sur le revenu. A l'initiative de M. Christian Pierret (PS, Vosges), la commission des finances a fait adopter un amendement tendant à reprendre en compte certains éléments du train de vie pour l'évaluation forfaitaire minimale du revenu. Cette disposi-tion avait été supprimée par le gou-vernement de M. Jacques Chirac en décem Aux éléments du train de vie déjà pris en compte (valeur locative cadastrale de la résidence principale et des résidences secon-daires, employés de maison, vo-tures automobiles, motocyclettes de plus de 450 centimètres cubes, yachts ou bateaux de plaisance à voile et à moteur, avions de tourisme, chevaux de selle) sont ajoutés: les chevaux de course, la location de droits de chasse et la participation aux sociétés de chasse et aux clubs de golf. Des disposi-tions que M. Patrick Balkany (RPR, Hants-de-Seine) a jugees particulièrement ringardes ».

6 Obligation du paiement par chèque on carte bancaire de tout achat supérieur à 150 000 francs. — Les députés out également adopté un amendement rendant obligatoire le paiement par

chèque, carte de paiement ou de crédit de tout achat d'un montant supérieur à 150 000 francs effectué par des résidents non-commerçants. Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 25 % des sommes.

• Contrôle des comptabilités informatiques. — Les informations et traitements comptables informatiques devront désormais être conservés pendant six ans soit sur un support informatique, soit sur un autre support. Les agents des impôts sont habilités à exercer le contrôle de la comptabilité des données, des traitements et de la documentation informatique.

• Responsabilité accrue des centres de gestion agréés. -L'expert comptable on le comptable d'un centre de gestion agréé ne doit délivrer de visa qu'après s'être assuré de la régularité des documents fiscaux qui lui sont remis. Cet amendement renforce la valeur du visa et tend à responsabiliser les dirigeants des centres de gestion agréés. 2. Réforme de la taxe profes-

sionnelle. - A l'initiative de M. Edmond Hervé (PS, Ille-et-Vilaine), les députés ont adopté plusieurs dispositions relatives au calcul et à la répartition de la taxe professionnelle, afin de corriger les déséquilibres entre les commu Les entreprises ont en effet tendance à s'implanter dans les communes ayant le taux de taxe professionnelle le plus bas, provoquant du même coup l'aggravation de la pression fiscale dans les communes où ces taux sont plus élevés. L'amendement déposé par M. Hervé et modifié par le gou nement prévoit qu'à partir de 1991 dans les communes où les bases nettes de taxe professionnelle dépassent le double de la moyenne nationale des communes à population équivalente, un prélèvement égal à la moitié des bases excéden-taires sera effectué an profit du Fonds national de péréquation. La mise en œuvre de cette disposition est étalée sur quatre ans. Elle ne s'applique pas aux communes membres d'un district ou d'une

communauté urbaine. Pour ces commines, il est prévu une imposition en cas d'excedent, destinée pour moitié au profit de la commune et pour l'autre moitié au profit du groupement, au taux résultant de la moyenne du taux voté par la commune et du taux moyen des communes associées.

Le gouvernement s'est engagé à réaliser une simulation sur cette réforme, dont les résultats seront présentés au Parlement avant le 30 avril 1990. C'est au vu de cette simulation que seront déterminées la date et les conditions d'entrée en vigneur de cette réforme. Un autre amendement, déposé

par M. Hervé afin de renforcer la solidarité intercommunale, rend graduellement obligatoire pour les districts la perception d'impôts locaux propres. Cette mesure per-mettra an district de bénéficier de la dotation globale de fonctionne-ment (DGF). Cet amendement adopté, contre la volonté de M. Michel Charasse, ministre du budget, a été voté par les seuls députés socialistes, l'UDC s'est

abstenne, le RPR, l'UDF et le PC trielles et commerciales qui ont voté contre.

Les députés ont, par ailleurs, adopté deux amendements confiant au gouvernement le soin de réaliser des simulations: l'une, demandée par M. Alaim Richard (PS, Val-d'Oise), rapporteur général du budget, sur l'institution d'une cotisation nationale de péréquation de la taxe professionnelle calculée sur la valeur ajoutée produite par les entreprises; l'autre, à l'initiative de M. Édmond Alphandéry (UDC, Maine-et-Loire) pour la mise en place d'un Fonds national de soli-darité de la taxe professionnelle.

3. Réforme du calcul de la taxe d'habitation. - Conformément à l'accord intervenu lors de la discus sion de la première partie de la loi de finances entre le gouvernement et le groupe socialiste, M. Edmond Hervé a déposé un amendement tendant à asseoir le calcul de la part départementale de la taxe d'habitation sur le revenn à compter du 1" janvier 1991. M. Hervé a précisé que pour permettre une « personnalisation » de la taxe, celle-ci serait assise sur les revenus et plus-values pris en compte pour établir l'impôt sur le revenu et l'un pour charges de famille, l'autre avec une partie forfaitaire et une partie fixée librement par le conseil général. La encore, le gou-vernement devra présenter au Par-lement les conclusions d'une simulation avant le 2 avril 1990.

gne populaire (PEP). — Afin de développer l'épargne à long terme des particuliers — et notamment des ménages modesses but de compléter les revenus de la retraite, un plan d'épargne popu-laire est créé. Le PEP doit ainsi se substituer au plan d'épargne retraite (PER). Dans un ménage, chacun des époux pourra souscrire un PEP, dans la limite d'un plafond de 600 000 francs. Pendant les dix premières années du plan, les versements effectués seront non imposables et ouvriront droit à une prime d'épargne d'un montant azimal de 1 500 francs par an. Le PEP sera clos en cas de retrait pendant les dix premières années du

pian, sauf cas de force majeure.

5. Déduction d'impôts pour faciliter Paccaeil des personnes agées au domicile de leurs cultures. - Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans, accueillies au foyer de leurs enfants, mais dont l'état de santé nécessite l'emploi bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % des sommes versées dans la limite de 13 000 F, pour l'emploi de cette aide. Dans le dis-positif actuellement en vigueur, la déduction fiscale ne s'applique qu'anx personnes âgées de plus de soixante-dix ans vivant scules sous

leur propre toit. La réduction fiscale a également été étendue aux couples âgés dont l'un des membres de plus de soixante-dix ans est placé en long séjour ou en section de cure médicale, l'autre demeuré seul ayant besoin d'une aide à domicile.

6. Crédits d'impôt en faveur des entreprises procédant à une réduc-tion de la surée hebdomadaire du

accroissent ou maintiennent la durée d'utilisation des équipements et qui procèdent à une réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail penvent bénéficier d'un crédit d'impôt annuel. Ce crédit peut s'élever à 3 000 francs par salarié et par heure réduite si l'entreprise accroît fortement la durée d'utilisation de ses équipements on si elle réduit la durée du travail d'au moins trois heures. Le montant du crédit d'impôt est de 6 000 francs par salarié et par heure réduite, lorsque les deux conditions — accroissement de la durée d'utilisation des équipements

et réduction du temps de travail sont rénnies. 7. Reconduction des mesures d'incitation fiscale pour l'investis-

sement locatif et pour l'entretien du patrimoine immobilier. – Les mesures d'incitation fiscale en faveur de l'investissement locatif, destinées à favoriser l'acquisition de logements plus grands, sont reconduites jusqu'au 31 décembre 1992. Les plafonds de dépenses donnant droit à des réductions d'impôts sont portés de 200 000 à 300 000 francs pour les personnes seules et de 400 000 à 600 000 francs pour les couples mariés.

Sont également reconduites les réductions d'impôt prévues pour les dépenses de grosses réparations, au taux de 25 % dans la limite d'un plafond de 8 000 francs pour une personne seule et de 16 000 francs pour un couple marié, sur les

dépenses payées entre le 1 r janvier 1990 et le 31 décembre 1992.

Le gouvernement s'est en revanche opposé à un amendement déposé conjointement par M. Alain Richard (PS, Val-d'Oise), rapporteur général du budget, et M. Roland Carraz (PS. Côted'Or), tendant à instituer une réduction d'impôt en faveur des étudiants qui ont contracté un emprunt pendant la durée de leurs études supérieures, et qui, pendant cette période, sont restés rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Cet amendement prévoyait que les intérêts des prêts-étudiants rembourses en sin d'études viendraient en réduction d'impôt à concurrence de 50 % du montant des intérêts.

P. R.-O.

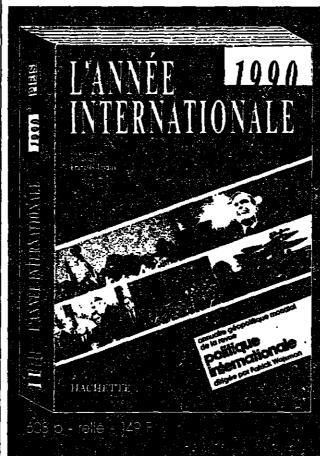

Annuaire géopolitique mondial de la revue politique internationale.

- L'année politique dans le monde.
- Plus de 100 articles originaux.
- Réalisé par 73 experts.

Pour percevoir ce qui motive les grands de ce monde. j'ai besoin de les rencontrer Mais pour comprendre ce qui fonde leur action. j'ai besoin de lire L'Année Internationale. Patrick Polyre d'Arvor

Par la force et la viqueur des analyses, la compétence et la renommée des auteurs L'Année Internationale constitue une synthèse inégalée de l'actualité mondiale: 🚯

·La situation internationale. paraît soudain plus, claire, comme si l'analyse exacte du présent ouvrait les perspectives de l'avenir. Il faut lire cet ouvrage:

Thierry de Beauce

Mieux qu'un annuaire... Le commentaire des faits, éclaire les faits sans les dénaturer. Jean-Francois Deniau

L'entreprise était ambitieuse. Ele est parfaitement réussie... L'annuaire est à la hauteur



#### M. Michel Vauzelle sur l'avant-scène

Elu jeudi 16 novembre président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale par trente-six voix contre trente-cinq à M. Jean-François Deniau (UDF) candidat de l'opposition. M. Michel Vauzelle a rendu hommage à son prédécesseur M. Valéry Giscard d'Estaing.

Député des Bouches-du-Rhône depuis avril 1986, candidat malheureux à la mairie d'Arles en mars dernier, M. Vauzelle s'est rangé parmi les partisans de M. Laurent Fabius dans la préparation du congrès socialiste de mars prochain. A quarante-cinq ans, il a déià derrière lui une longue carrière politique, commencée en 1969 au cabinet de M. Jacques Chaban-Delmas. Le premier chef de gouvernement de Georges Pompidou mettait en œuvre, alors, un programme résumé sous le titre « La nouvelle société », qui associait, parmi ses collaborateurs, MM. Jacques Delors et Simon

M. Vauzelle est resté fidèle à M. Chaban-Delmas après la mise à l'écart de celui-ci, en 1972, par M. Georges Pompidou. Avocat de formation, il s'est éloigné des cabinets ministériels pour exercer sa profession, jusqu'à la candidaprésidence de la République en 1974. Après la défaite de M. Chaban-Delmas au premier tour de scrutin, il s'est rallié, au second tour, à M. François Mitterrand, qui l'a encouragé à adhérer au Parti socialiste.

M. Vauzelle a hésité penprendre sa carte du PS, en 1976, à Aries, ville à laquelle il était attaché depuis son enfance. Soutenu par Gaston Defferre, patron du PS dans les Bouches-du-Rhône, il est élu, en mars 1977, conseiller municipal d'Arles. Délégué national du PS aux libertés et aux affaires judiciaires, il devient, en 1981, directeur adjoint du cabinet de M. Mitterrand pendant la campagne

En mai 1981, le nouveau président de la République le choisit comme porte-parole, fonction qu'il rempfira pendans cinq ans.

M. Vauzelle est, par force, un porte-parole discret, tandis que, à Arles, l'union de la gauche, à laquelle il est contraint, derrière le maire communiste, favorise la victoire de la droite aux élections municipales de mars 1983. Trois ans plus tard, M. Vauzelle est élu député des Bouches-du-Rhône au scrutin proportionnel, siège qu'il conservera en juin 1988, au scrutin maioritaire. En mars 1989, l'hostilité du PCF l'empêche de prendre la mairie d'Arles à M. Jean-Pierre Camoin (RPR).

D'origine modeste, né le 15 août 1944 à Montélimar (Drôme) dans une famille catholique. M. Vauzeile, licencié en droit et diplômé de sciences politiques, a su se faire admettre dans les milieux dirigeants sans vouloir vraiment s'y intégrer. Passionné par la politique, il se reconnaît deux « parrains » dans ce nétier, MM. Mitterrand et Gaston Defferre. Son élection à la présidence de la commission des affaires étrangères le

D Polémique Denian-Stasi. -M. Xavier Deniau, député (RPR) du Loiret, a qualifié, jeudi 16 novembre, de - diffamatoires » les propos de M. Bernard Stasi, député (UDC) de la Marne, qui l'avait accusé d'avoir détourné le vote de M™ Michèle Alliot-Marie, député (RPR) des Pyrénées-Orientales, lors de la désignation du candidat de la droite à la présidence de la commission des affaires étrangères. Selon M. Stasi, Alliot-Marie, absente de Paris, souhaitait voter pour lui, mais M. Xavier Deniau, à qui elle avait donné pouvoir, en avait fait bénéficier son frère, M. Jean-François Deniau, député (UDF) du Cher. M. Xavier Denian a affirmé que sa collègue ne lui avait donné aucune consigne de vote.

An Sénat

#### La commission des finances élabore un contre-projet de budget

Le texte du projet de loi de finances pour 1990 devrait être examiné par les sénateurs à partir du mardi 21 novembre. M. Roger Chinaud (RI, Paris), rapporteur général du projet, a fait comaître, adi 16 novembre, les propositions de la commission des finances, qui entend utiliser au mieux l'examen de ce texte pour aboutir à un véritable contre-projet de loi de finances. Selon M. Chinaud, la réduction du déficit public est insuffisante, alors que, dans le même temps, les dépenses de l'Etat augmentent de façon excessive. M. Chinaud, au nom de cette commission, va proposer une série d'amendements articulés autour de trois axes principaux.

Le rapporteur fixe d'abord comme objectif la réduction du

déficit budgétaire à hauteur de 20 milliards de francs. Cette réduction serait financée par la reprise du processus de privatisations et par une réduction des dépenses ordinaires civiles. Ensuite, l'investissement des entreprises serait encouragé par une baisse de deux points du taux de l'impôt sur les bénéfices distribués.

Enfin, l'harmonisation du système de TVA français avec celui de ses partenaires européens serait favorisée par la diminution d'un point du taux normal (de 18,6 % à 17,6%). Parmi les autres mesures proposées par la commission des lois, figure une modification de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et la mise en chantier d'e une réforme de l'impôt sur le revenu ».

#### Adoption des projets relatifs au financement des campagnes électorales et des partis

Les sénateurs ont adopté, jeudi 16 décembre, les deux projets de loi, ordinaire et organique, relatifs au financement des campagnes et des partis et groupements politiques, présentés par M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur. La majorité sénatoriale a voté le projet de loi ordinaire, alors que les socialistes s'abstenaient et que les communistés votaient contre ; pour le proiet de loi organique, seuls les sénateurs communistes ont voté contre.

En dépit des déclarations préliminaires, l'ombre de l'amnistie a tout de même plané sur l'hémicycle. l'espace d'un article. Au cours de la discussion générale, un « front du refus » s'était improvisé. les sénateurs communistes s'étant retrouvés aux côtés de leurs collègues centristes, RI et RPR pour se déclarer « intraitables sur tout ce qui pourrait ressembler à l'amnisauralt sans doute fait chavirer » la barque du gouvernement (M. Paul Masson, RPR, Loiret).

Face aux partisans du maintien de la suppression de l'article incri-miné, supprimé au cours de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, les socialistes et le gou-

vernement s'étaient retrouvés isolés, campant sur des positions qui leur faisaient trouver cette amnistie toujours « souhaitable ».

Pour l'ensemble des projets, les principales dispositions, proposées au nom de la Commission des lois par le rapporteur, M. Christian Bonnet (RI, Morbihan), ayant déjà été adoptées au cours des séances précédentes (le Monde du 15 et du 16 novembre), les séna-teurs se sont contentés d'adopter une dernière modification touchant le plafond des dépenses électorales pour un candidat à l'élection de la présidence de la République.

L'amendement voté par les sénateurs a permis d'élever, pour les candidats présents au second tour, le plafond de 140 à 160 millions de francs. Le président de la Commission des lois a conclu la discussion en indiquant que la morale ne découle pas d'un acte juridique, mais qu'en politique cette morale étant boiteuse, il avait bien fallu lui ajouter des béquilles, pendant que M. Charles Lederman (PC, Seinest-Marne) dénoncait une dernière fois le « corsetage » et la » privatisation » de l'activité politique en France.

La préparation des assises nationales de février

#### Les « contributions » se multiplient au sein du RPR

La préparation des assises nationales du RPR, prévues pour le 11 février 1990, continue de donner lieu à l'élaboration de projets de contribution. Ceux-ci seront enregistrées définitivement lors du conseil national du 2 décembre et donneront alors éventuellement naissance à des courants organisés puisque le principe de ceux-ci est désormais reconnu au sein du mouvement de M. Chirac.

Le texte de la direction du RPR est actuellement préparé par M. Juppé, secrétaire général, et il pourrait réaliser la synthèse avec d'autres projets déjà déposés.

Tous les textes qui ont été jusqu'à présent rédigés insistent sur la fidélité et la confiance en MM. Chirac et Juppé, sur la nécessité de maintenir la personnalité du RPR compatible avec la reconnaissance d'une diversité en son sein et sur le souci de développer à des degrés variables l'union de l'opposi-

Dès lors, certains rapprochements pourraient s'opérer entre plusieurs tendances. Toutefois, il est encore prématuré d'envisages une seule motion pour les assis En effet, certains courants préféreront se compter et même présenter leurs propres candidats pour la désignation des membres élus du conseil national. M. Jacques Tonbon a déposé, à

titre personnel, une proposition, tout en affirmant ne pas vouloir e créer une nouvelle tendance organisée. Souhaitant que le RPR soit un parti « populaire et moderne », il affirme que ses membres doivent être · des réformaseurs >.

Les « rénovateurs », dont l'émer-gence au printemps dernier est à l'origine de la modification des stacourants, tie sont pas encore parvenus à concrétiser leur cohésion. En effet, le courant VIE (Vitalité, imagination, environmement) anime par M. Alain Carignon et

qui a rendu publique sa contribu-tion cosignée par M. Michel Noir (le Monde du 15 novembro), n'a pas réussi à attirer ceux des « rénovateurs » qui sont proches de M. Philippe Séguin.

Malgré plusieurs rencontres entre les représentants de ces deux groupes, les amis du maire d'Epinal, qui ont préparé un texte sur le thème - union et rénovation n'auraient pas pu obtenir de modi-fication assez substancielles du projet du maire de Grenoble. Une contribution « séguiniste » pourrait donc également être publiée. Les autres textes dont dispose déjà le secrétaire général sont ceux de M. Michel Giraud, député du Val-de-Marne, de MM. Borotra et Mazeand sons le nom « Avenir et fidélité ., de M. Kaspereit, intitulé Nouveaux horizons du gaullisme », et enfin d'un dernier document publié par le groupe «Vitamines» qui rassemble quelques députés élus pour la première fois en 1988 et qui a choisi pour titre une profession de foi : « Ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous sépare. -

La liste des signataires de la contribution Borotra qui vient d'être rendue publique comporte quarante et un noms de députés et dix de sénateurs (1).

Ceile de Vitamines en compte pour le moment dix, mais d'autres signatures sont annoncées par son leader, M. Jean-Yves Chamard, député de la Vienne (2), alors que le groupe Carignon compte sept députés et sept sénateurs. Mais on constate aussi que les différences entre plusieurs de ces textes sont parfois si minimes que certains élus ont signé plusieurs documents à la

Ainsi s'esquisse, ou plutôt se confirme, une configuration entre deux grandes tendances possédant chacune en son sen ses propres nuances : d'un côté les « rénovateurs » et de l'autre, tous les autres. ANDRÉ PASSERON

(1) Les signataires de la motion «Avenir et stdélité» comportent deux sous-groupes : les auteurs de la motion sous-groupes; as anims are a monton et ceux qui la cosignent. Pour les promiers : MM. Borotra (Yvelines). Mazzand (Hanto-Savoie), Jean-Louis Debré (Enre), Elisabeth Hubert (Loire Atlantique), Louis de Broissia (Côte-d'Or), Christian Cabal (Loire), Jean-Michel Couve (Var), Henri Cacq (Yvelines), Martine Dangreith (Alpes-Maritimes), Jean-Marie Demange (Moselle), Jacques Masdez-Arus (Yvelines) et Jean Ueberschiag (Hant-Rhin).

Pour les autres : MM. Emmanuel

Anbert (Alpes-Maritimes), Pierre de Bénouville (Paris), Nicole Catala (Paris), René Couveinhes (Hérault), Olivier Dassault (Oise), Bernard Debré (Indre-et-Loire), Arthur Debré (Iudre-et-Loire), Arthur Debrane (Oise), Xavier Denian (Loi-tet), Claude Dhinnin (Nord), Chris-tian Estorsi (Alpes-Maritimes), Jean-Louis Cossouff (Finistère), François Crussenmeyer (Bas-Rhin), Alain Jonemann (Yvellines), Jean Kiffer (Moselle), Claude Labbé (Hants-de-(Moselle), Church Labbé (Hauts-de-Seine), Artiaud Lepercq (Vienne), Jacques Limouzy (Taro), Lncette Michaux-Chevry (Guadeloupe), Roland Nungesser (Val-de-Marne), Charles Paccou (Nord), Christiane Papon (Val-de-Marne), Pierre Pasquim (Corse), Régis Perber (Ardèche), Pierre Raymal (Cantal), Jean-Paul de Rocca Serra (Corse), Suzanne Sauvalgo (Alpes-Maritimes), Bernard Schreiner (Bas-Rhin), Georges Tranchant (Hauts-de-Seine), Georges Tranchant (Hauts-de-Scine).
Robert-André Vivien (Val-de-Marne). Dix sénateurs : MM. Robert Calme-jane (Seine-Saint-Denis). Auguste Cazalet (Pyrénées-Atlantiques), Phi-Cazalet (Pyrénées-Atlantiques), Philippe François (Seine-et-Mayne), Christian de La Malène (Paris), Arthur Moulin (Nord), Paul d'Ornano (Français de l'étranger), Alain Pinchet (Eare), Nelly Rodi (Yvelines), Jean Simonin (Essonne) et Serge Vincon.

(2) Les signataires de la motion Vitamines - sont MM. Jean-Yves Chamard (Visnine), André Berthol (Moselle), Nicole Catala (Paris), Olivier Dassault (Oise), Eric Doligé (Loise), Alain Jonemann (Yvelines), Jean-Luc Raitzer (Haut-Rhin), Berthard Schreiner (Rau-Rhin) nard Schreiner (Bas-Rhin), Jean-Claude Thomas (Maruc), Léon

La modification des statuts de l'AMF

#### La révolte des maires ruraux embarrasse le PS

Il est des projets de réformes qui se transforment en véritable boo-merang. M. Pierre Mauroy est. peut-être, en train d'en faire, une fois encore, l'amère constatation.

Depuis des mois, le premier secrétaire du Parti socialiste réclame, à cor et à cri, une modification des statuts de l'Association des maires de France (AMF), afin d'y diminuer le poids des élus ruraux, qui est tel que la gauche en est désavantagée (le Monde du 11 novembre). Or la discussion qui a en lieu, jeudi 16 novembre, an cours du congrès de cette association, a permis aux édiles des petites communes, de répliquer : oui, il faut modifier les statuts, mais parce que nous sommes... sous-

La révolte est montée de tous côtés. Les présidents des associations départementales des maires par les voix de MM. Edmond Piedagnel (Manche) et Jean-Denis Turpin (Vendée), ont d'abord fait remarquer que, pour l'instant, celles-ci n'étaient pas, de droit, associées au fonctionnement de l'AMF; or la coordination, entre l'échelon départemental et le niveau national, est pourtant indis-pensable ; d'où leur souhait de participer, ès qualités, aux organes de direction de l'AMF. Cela ne peut qu'être contraire à un accroisse ment de la représentation de la gauche, puisque dans les associations départementales, comme dans l'association nationale, chaque maire dispose des mêmes

droits, quel que soit le nombre d'habitants de sa commune.

Les « sans-grade » ont été tout aussi nets. Un représentant d'un village de l'Ain a ainsi accusé l'AMF d'être « colonisée » par les députés et les sénateurs, et a été fortement applaudi lorsqu'il a demandé que plus de place soit faite aux maires des communes de moins de deux mille habitants. D'ailleurs, M. François Paour, président de la Fédération nationale des maires ruraux, a fait remarquer qu'ils ne disposaient que de vingt-quatre places sur cent au comité directeur de l'association. alors qu'ils représentent 85 % de l'espace; les premiers magistrats des cités de plus de deux mille habitants (12 % des trento-six mille communes françaises) ont eux soixante-seize représentants. M. Paour a aussi fortement contesté, au nom de l'apolitism de nombreux maires », la parité droite-gauche dans les instances dirigeantes de l'AMF que le PS vient d'arracher.

#### Un statut de l'élu

Même le représentant communiste, M. Dominique Frelaut (maire de Colombes, Hauts-de-Seine), a repoussé tout ce qui poutrait diminuer la place des maires ruraux. La position de M. Marcel Lucotte, sénateur RI de Saône-et-Loire, qui anime le groupe de tra-vail du bureau de l'AMF, résiéchissant à une réforme des structures, a donc été ainsi renforcée. Il a, en effet, reponssé l'idée de la création de « collèges », regroupant les maires en fonction de la taille de leur commune, défendue par les socialistes. Il n'envisage que de légères modifications, permettant une fiaison organique avec les associations départementales, et un · partenàriat » avec les associa-

tions catégorielles. Cette prise de position a amené M. Georges Lemoine, maire socia-liste de Chartres et secrétaire géné-ral de l'AMF, a faire part de sa « Surprise », puisque, jusqu'alors, tous ses dirigeants avaient recommu la nécessité d'une évolution. Le débat ne peut que reprendre, M. Mauroy ayant menace, s'il n'obtenait pas gain de canse, de créer une association rivale avec les maires socialistes.

M. Michel Rocard, qui est venu saluer les congressistes, jeudi soir, ne s'est, bien entendu, pas mêlé de cela. Il a affirmé que · la tâche d'appronfondissement de la décen-tralisation est toujours à l'ordre du jour », souhaitant « une clarifi-cation et un tollettage » pour met-tre fin à l'« entrecroisement » des mécanismes de décision et de financement. Quant à M. Jean-Pierre Baylet, secrétaire d'Etat aux collectivités locales, il a fait plaisir à ses interlocuteurs en annonçant que le gouvernement souhaite que le Parlement soit saisi . des l'année prochaine - d'un projet de loi sur le

The second second 10 miles THE PARTY OF THE P \*\*\*\*

120 The Control of Control The state of the s The second secon Total St.

1 Charles des 1454 

Zeg. :4 5P A PROPERTY.

•

# **PUBLICATION JUDICIAIRE**

La première Chambre du tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 13 ianvier 1988, condamné M. GOLDSMITH, directeur de publication de l'EXPRESS, et la société Groupe EXPRESS, éditrice de cet hebdomadaire, à payer à M. Rifaat-el-Assad. à sa demande, 1 franc à titre de dommages-intérêts, pour l'avoir diffamé dans deux articles parus dans le numéro du 30 avril au 7 mai 1987, intitulés respectivement « Armes, drogue, voitures : le trafic syrien » et « Le mort de l'autoroute A 7 ».

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS CONDAMNATION PÉNALE

**PUBLICATION JUDICIAIRE** 

Par jugement contradictoire en date du 23 mai 1989, la 31º chambre du tribunal correctionnel de Paris a condamné pour : USURPATION D'APPELLATIONS D'ORIGINE, D'UTILISATION D'UN SIGNE QUELCONQUE DE NATURE A TROMPER SUR L'ORIGINE D'UN PRODUIT. ALTERATION OU SUPPOSITION DE NOM SUR UN PRODUIT FABRIQUE, DETENTION OU COMMERCE DE PRODUITS SOUS UNE MARQUE CONTREFAISANTE OU FRAUDULEUSE. TROMPERIE, PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR.

FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR.
Claude CHARBONNEL, Alain PALMA, à Paris, de juin 1986 à février 1987, et Patricia FUENTES, à St-Denis (93), de juin 1986 à février 1987, pour avoir :
Claude CHARBONNEL: apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur les produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait axactes ; — sur des bouteilles de vin, apposé ou sciemment utilisé une marque de fabri-

que ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les vins étaient d'une origine différente de leur véritable origine;

— apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une aitération quelconque, sur des objets fabriqués le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou le raison commerciale d'une fabrique autre que celle où le distance de le le commerciale d'une fabrique autre que celle où le distance de le commerciale d'une fabrique autre que celle où dits objets ont été fabriqués, ou le nom d'un lieu autre que celui de la fabrica-

apposé une marque appartenant à autrui, en l'espèce en portant fraudulen-nent sur des étiquettes de bouteilles de vin des noms de domaine ou de châ-

trompé ou tenté de tromper le contractant sur la nature, l'espèce, l'origine et les qualités substantielles de la marchandise, en l'espèce en portant sur des bou-teilles de vin de fausses indications d'espèce, d'origine et de provenance. Alain PALMA : vendu ou mis en vente des bouteilles de vin portant des indications d'origine (vin de pays du Jardin de France) auxquelles ils ne pouvaient pré-

tendre.

Patricia FUENTES: vendu ou mis en vente des bouteilles et des containers de vins portant des indications d'origine (vins de pays du Gard) auxquelles ils ne

Alain PALMA et Patricia FUENTES: vendu ou mis en circulation des produits naturels on fabriqués portant une appellation d'origine qu'ils savaient inexact;

- sciemment exposée ou mis en circulation des objets marqués de noms sup-posés ou altérés, en l'espèce des bouteilles de vin portant sur leurs étiquettes des noms de propriétaires, de viticulteurs, de lieux et de marques usurpés ;

- scienment vendu, mis en vente des produits qu'ils savaiont rovêtus d'une marque frauduleusement apposée;
- trompé ou tenté de tromper le contractant sur la nature, l'espèce, l'origine et les qualites substantielles de la marchandise vendue, en l'espèce en portant sur des bouteilles de vin de fausses indications d'espèce, d'origine et de provenance — effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentions fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles l'origine des produits en apposant dans leur magasin un panneau indiquant «VIN PROVENANCE DIRECTE», alors que le vin n'était pas vendu par le produc-

teur ou le fabricant. M. CHARBONNEL Claude, né le 24 avril 1940 à TALENCE (33), commer-

cant, demeurant à PARIS (20°), 2, rue des Couronnes:

— à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende.

M. PALMA Alain, Raymond, né le 20 février 1964 à St-Dezis (93), livreur,

demourant à St-Denis (93), cité Guynemer, bâtiment 1:

— à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende.

M= FUENTES Patricia, Ida, Valérie, née le 12 février 1966 à Nice (96), commerçante, demourant à St-Denis (93), 26, rue Gabriel-Péri: à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende.
 Le tribunal a, en outre, ordonné aux frais des condamnés la publication de ce

jugement par extraît dans le journai » le Monde ». Pour extraît conforme délivré à M. le Procureur de la République sur sa réqui-

Aggiornamento général. A trois ans du grand rendez-yous européen, l'Italie se lance tête beissée dans un vaste remue-ménage. Régénération, mutation ou rénovation, appelons le phénomène comme on optimisme quasi nevrotique, mais solidetisme, le « Bel Paese » frémit d'enthoualasme, d'ambition et de projets.

Estate State Company

AMOND ALIGNA

....

Oh bien sûr, tous les maux traditionnels publiques — qui interdisent à la cinquième puissance économique mondiale de prendre la place qui lui revient dans l'arène internationale n'ont pas disparu.

L'Université retrouve son autonomie (page 13) et le système bancaire se rénove, trop lentement il est vrai (page 11); la privausauou de la branches du colossal secteur public est à ques ne sont pas réglés (page 12) ; la mode italienne conquiert la planète (page 14), mais le cinéma demeure moribond (page 15). Les déficits de l'Etat restent abyssaux, à commencer par le plus grave d'entre eux, celui de l'autorité et de l'efficacité (page 10). Mais là aussi, les choses bougent. Et à l'heure où l'on entonne un peu partout dans la péninsule n'est plus interdit d'en imaginer une seconde. Plus dynamique, plus moderne, à

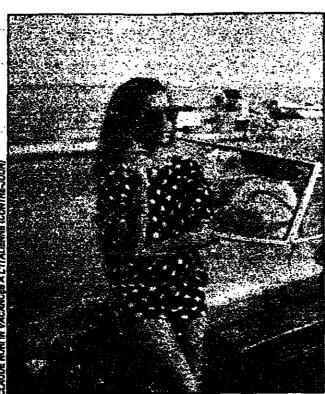



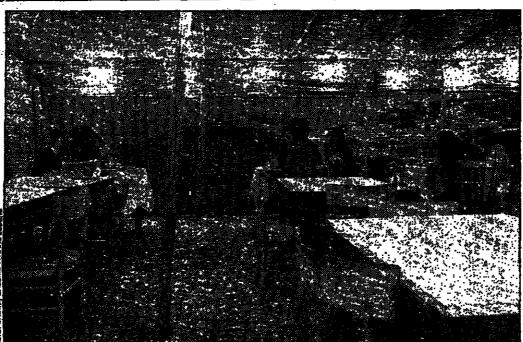

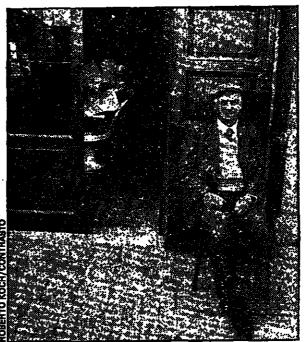

# L'automne de la première République

fois entonné dans les médias transalpins par tont ce que l'Italie compte de poli-ticiess, de syndicalistes, d'écono-mistes, bref de décidents, le requiem de la présente Constitu-tion fait quasiment l'unanimité. Le caire fondateur de la première République italienne, trop rigide, a fait son temps. Question : faut-il l'amender on Tabroger ? Donner naissance à la deuxième Républinansance à la deuxieme République? Pourquoi pas? Mais le sys-tème doit-il être présidentiel ou semi-parlementaire? Jugé «légi-time» par le chef de l'Etat lui-mème, le débat est à l'ordre du

Quatre douzaines de gouverne ments en quarante-quatre ans. Un mems en quarante-quatre ans. Un tous les dix mois en moyenne, sans compter les périodes parfois longues - trois mois cette année - où le pays n'est pas gouverné du tout. C'est peu dire, comme Gianni Agnetifi cet été, qu'« une réforme de la comme des institutions italiennes est désormais urgentissime. Comment la cinquième ou sixième puissance économique de la planète – selon qu'on intègre ou pas le quart « parallèle » et non déclaré de l'activité nationale – peut-elle encore progresser quand tout le processes décisionnel public est bloqué les trois quarts du temps par les incessantes querelles des partis ? C'est en substance la question posée par le grand patron de la Fiat. Et il n'est pas le seul à s'inquiéter. des institutions italiennes est

sident de la Cofindustria, le CNPF italien. Entre la poursuite nécessaire du développement et l'augmentation incessante de l'instabilité (gouvernementale), l'économie apparaît de plus en plus incessaire. (...) Les forces économiques seules ne peuvent plus affronter les problèmes de l'efficacité du système-Italie. » Il fant, ajoutait pour sa part M. Carlo De Bene-

de ce qu'il était il y a trente aus. Nous avons d'ambitieux rendezvous avec nos partenaires et, eux aussi, ils ont beaucoup changé. Je soutiens que nos institutions et notre apparell administratif sont en retard sur les falts. »

Arrêtons là l'inventaire des récriminations du monde de la production, contraint par exemple de mettre en place son propre service postal avec délivrance quotidienne du courrier en territoire suisse, de manière à ne pas être pénalisé par un service public qui pent mettre quinza jours pour délivrer une lettre de Paris à Rome. Incurie de la poste, mais aussi des télécommunications, du secteur santé publique, est née en 1946 après une interruption de vingt années de poste, mais aussi des télécommuni-

l'un des paradoxes de ce pays, qui, tout en poursuivant d'un pas allègre sa marche vers le vingt et unième siècle, conserve, avec semble-t-il une apparente nostalgie, un pied dans le tiers-monde le moins avance. Sur les causes de l'inefficacité et

de l'impuissance de l'Etat, tout le monde ou presque est d'accord :
hypertrophie du pouvoir parlementaire, hégémonisme des partis,
colonisation totale des structures
publiques par les hommes de la · partitocratie » la plus envahissante d'Europe. « La Constitution, disait récemment M. Francesco

industrielle, et les rythmes de la société civile tout autant qu'économique se sont modifiés. » Manière élégante de décréter l'archaisme d'un texte élaboré au sortir du fascisme pour interdire, quoi qu'il arrive, la répétition du phénomène.

Mais près d'un demi-siècle après la dictature mussolinienne, personne au monde ne peut nier le caractère éminemment démocratique et, en dépit des convulsions, profondément enraciné de la société transalpine. L'heure n'estelle pas venue de faire un peu plus confiance aux hommes et un peu moins à la rigidité des carcans qui brident leur créativité ? L'élection directe au suffrage universel d'un

au diktat des partis, pourrait-elle faire avancer la cause de la modernité et de l'efficacité de l'Etat? S'inspirant confusément des systèmes américain et français, le Parti socialiste italien, propagateur de l'idée, y travaille avec opinia-

· Le modèle présidentiel constituerait un grand pas en avant.

estime ainsi M. Gianni de
Michelis, ministre des affaires
étrangères et numéro trois du PSI.
L'opinion publique, qui, selou
M. Cossiga lui-même, a un peu le e complexe du père », est appa-remment d'accord avec les socialistes: 75 % des Italiens, d'après les sondages, souhaitent pouvoir choi-sir directement leur prochain chef

monde politique n'ose encore en débattre, mais le citoyen de base c'est clair, ne veut plus d'un président-potiche, réduit le plus souvent à un rôle de notaire, enre gistrant la disponibilité on le plus souvent l'indisponibilité des partis à former une coalition de gouverne-

« Le président de la République. précise la Constitution, nomme le président du conseil des ministres et, sur proposition de ce dernier les ministres. » En fait, ironisait récemment la Repubblica, « il aurait fallu écrire : le président de la République signe la nomination du président du consell désigné par les secrétaires des partis qui forment la coalition du moment, puis lui soumise par le président du conseil, en fonction des choix opérés par les différents courants des partis coalisés ». Bref, quelle que soit sa personnalité, le chef de l'Etat en Italie est de la décéntre. tateur privilégié de la dégénéres-cence du système et, au mieux, le conseiller numéro un de la République. Rien de plus.

« Qui commande en cas de guerre? », demandait ainsi candi-dement M. Cossiga, alors que le chef du Parti socialiste, M. Bettino Craxi, était premier ministre. Trois ans après, aucune réponse vraiment satisfaisante et claire n'a été fournie. Comme dit le président de la République, « sur la base des pouvoirs actuels, certaines équivoques sont possibles...». Et fréquentes. « Le système présidentiel, reprend donc M. De Michelis, aurait l'avantage de clarifier tout notre mécanisme politique. - Le pro-blème est de savoir comment y arriver, sachant qu'en dehors du MSI néofasciste, qui rêve toujours de la grandeur perdue, aucun des autres partis italiens ne soutient la proposition socialiste.

PATRICE CLAUDE Lire la suite page 16



21 - 22 Novembre (journées réservées aux professionnels)

E.L.C.M.A. - Secrétariat: Via Mauro Macchi, 32 - 20124 MILANO (Italie) Tel. 2/66981818 - Fax 2/66982072 - Telex 315694 ANCMA I



# Les secrets du miracle économique

Déficit budgétaire, inflation et argent cher sont compensés par une grande souplesse et une rude débrouillardise.

E miracle italien se poursuit, aussi mystérieux que la liquéfaction du sang de saint Janvier. L'année 1989 s'achève avec une L'ainec 1989 s'acheve avec une croissance probable de 3,4 à 3,5 %, et les prévisions du gouvernement pour 1990 restent fondées sur 3 % au moins. Et que dire des trois années précédentes ? 1986, l'année du sorpasso, où, à l'occasion d'une réactualisation des comptes nationaux, l'Italie se découvrait plus riche que la Grande-Bretagne; 1987, où elle était de nouveau dépassée par l'Angleterre mais croissait à plus de 3 %, bien plus vite que l'Allemagne et la France; 1988, où elle frôlait les 4 %. L'étonnant, le miraculeux dans ce dyna-misme, c'est qu'il s'opère dans des conditions qui, dans tout autre pays, inhiberaient gravement l'économie.

#### *Epargne* et autofinancement

Le problème numéro un y reste celui du déficit budgétaire, qui représente encore 11,5 % du produit intérieur brut (PIB), après avoir atteint jusqu'à 12,5 % en 1985. Le gouvernement Andreotti s'est donné pour objectif prioritaire de réduire cette impasse budgétaire qui alimente une dette publique déjà égale à 100 % du PIB. Jusqu'à présent, le déficit public italien a pu être financé sans trop de problèmes à particulier des habitants de la péninsule. Les Italiens sont les plus grands épar-gnants d'Europe. Ils mettent de côté l'équivalent de 21 % du revenu national et, qui plus est, absorbent sana broncher le finx montant des bons du Trésor. Désormais, le tiers des avoirs financiers des ménages italiens sont constitués de titres

Le revers de la médaille, c'est que, pour attirer les investisseurs, l'Etat doit leur consentir des conditions très favorables : il emprunte à taux élevés et variables, le plus souvent à court terme. Le refinancement annuel de la dette publique italienne représente près de 40 % du PIB. D'où un effet d'éviction au détriment des autres agents économiques. Les ménages, par exemple, ont les plus grandes difficultés à emprunter pour se loger. Faisant de néces-sité vertu, ils économisent avant d'ache-ter... Les entreprises, elles aussi, souffrent des taux d'intérêt élevés, d'autant qu'elles ne peuvent pas, pour la plupart, compter sur l'apport du marché boursier, encore relativement peu développé. Il leur faut compter sur leurs propres forces et s'autofinancer. Rien de tel pour obliger à bien

On peut empoigner le problème du déficit budgétaire par le bout des recettes ou par celui des dépenses. Côté recettes, il y à, pour parler pudiquement, quelques gise-ments fiscaux à exploiter en Italie. Mais, comme ses prédécesseurs, le gouvernement Andreotti a préféré augmenter les taxes sur l'essence et les droits de timbre, faciles à engranger, que de se lancer dans une véritable chasse aux fraudeurs. Côté dépenses, on va réduire les dégrève fiscaux accordés aux entreprises et tailler dans les budgets de l'agriculture, de la défense, des postes et des transports. L'Etat compte même se défaire d'une par-tie de son patrimoine immobilier.

Reste ce qui coûte vraiment très cher et qu'il est très délicat politiquement de toudu li est des centes ponnauement de nu-cher : la prévopance sociale, un tiers des dépenses budgétaires (contrairement à la France, les budgets sociaux ne sont pas, en Italie, comptabilisés séparément). Quatre millions d'Italiens perçoivent des pensions d'invalidité, dont beaucoup sont à l'origine des petits cadeaux qui entretiennent l'amitié entre élus et électeurs. Et puis, il y a le poids très réel d'une population vicillissante dont la demande de santé va crois-

#### Téléphoner, un poème

Si au moins cet Etat dépensier offrait sants, mais c'est loin d'être le cas. Téléphoner, c'est un poème : communications brusquement interrompues, conversations qui s'entrecroisent, délais de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, pour obtenir une nouvelle ligne. La poste est incertaine. Les transports publics, sujets à des retards impromptus, à des grèves incompréhensibles à l'usager. Les grands projets d'infrastructure, toujours évoqués, tardent à voir le jour (ainsi les lignes de train à grande vitesse qui permettralent de désengorger les principales liaisons sériennes).

Ces inconvénients de la vie quotidienne ont forgé chez les Italiens un rude esprit de débrouillardise. Mais à l'heure de l'Europe sans frontières, ils pourraient se révêler un handicap majeur. Le raisonne-ment ne vaut d'ailleurs pas que pour les services publics. Le système bancaire sort lentement de son archalsme. Une Italie sous-bancarisée, où les paiements par chèques restent exceptionnels, a fort à faire pour se mettre au niveau des autres pays européens. La législation bancaire interdi-sait jusqu'à ces dernières années les prêts au-delà de din-huit mois et établissait une séparation stricte entre banques commerciales et banques d'affaires. Ces verrous ont santé et la restructuration du secteur bancaire est cittamée, à marche forcée.

La drôle de maison Italie, avec ses excroissances baroques, est tout de même un édifice solide. Grâce à un esprit d'entreprise et à une flexibilité « lm siomants », selon les termes de l'OCDE, elle a amélioré de 30 % en volume sur cinq ans ses exportations. Même si elle reste peu présente sur les secteurs de la haute technologie, l'Italie occupe les marchés des biens de consommation et des biens

A côté des vedettes, les Benetton, Fiat et autres Olivetti, il y a cette foule de petites entreprises qui exportent de tout sur toes les marchés du mônde : des machines à carder la laine, des empaqueteuses de cigarettes ou des carrelages, produits pour lesquels les Italiens occupent souvent des positions de leaders montant. La véritable richesse de l'Italie est là, dans ces entreprises souvent familiales, mais ces entreprises souvent familiales, mais observateurs étrangers.

THE PERSON IN

de mais

the grown and are a fatherment.

The second second THE REAL PROPERTY. 

The second second

The second lines

Water of the state of A man Carrier

S Chic Language 4 11/18

A STATE OF THE PARTY. 1 to .... 74: 64 Ast a discourage

E WANT SEE

Ameri dans bes The second

A CONTRACTOR

Address of the second

the time are supply

Als Comments The same

TREMETE.

1.4 \* E+\$\$#\$

-

Metrice See

A William

TOTAL BEN

-Te. #195 T. Sabatana

GE TE PROMISE -

1 485 FE

intaine in

STATE OF THE PERSON. enith if it ave

-

A 15 1.190

Gen bei bat berme.

Same Service the second of the The San Street

AF4 (28)

Die Comment

Malgré une inflation plus rapide qu préva (6,8 % en sythme anmel en octobre contre un objectif de 4 % pour 1989), l'Italie maintient tant bien que mal sa compétitivité à l'exportation. Cette orientation exportatrice aurait d'ailleurs conduit certaines sociétés italiennes à négliger un peu trop le marché intérieur, d'où un fort courant d'importations pour satisfaire la consommation, toujours vive. Conséquence, les comptes extérieurs de la péninsule restent structurellement défici-taires (12 863 milliards de lires, soit 60 milliards de francs de déficit commercial est 1988).

Le résultat est que la lire a retrouvé depuis quelques mois sa place d'« homme malade » du système monétaire européen. La devise italienne est proche du bas de sa marge de fluctuation et fera saus donte les



# Le futur a une histoire.

Des technologies d'avant-garde. Plus de cent entreprises. Quarante pour-cent du chiffre d'affaires en exportation. Une présence dans les cinq continents. Six secteurs industriels d'intervention stratégiques: moyens de transport collectifs, systèmes aéronautiques et aérospatiaux, systèmes technologiques, aluminium, verre, technique de projet et d'installation. Trois sociétés financières (Aviofer, FinBreda, Alumix) et deux chefs de groupe (Siv, Efimpianti). Tout cela a des racines profondes. Tout cela a la valeur du futur. Et un nom: EFIM.



Industriel Public Stratégique

# Les fruits de la perestroïka

Ténacité et prudence politique sont les clés des marchés de l'Est

ées de la RFA pour gagner récemment un économiste italien. Reste pourtant que l'Italie se taille une part appréciable du marché à l'Est, avec, il est vrai, pour débouché essentiel et traditionnel l'URSS. Essentiel parce que le volume des échanges entre les deux pays a atteint en 1988 près de 6824 milliards de lires (35 milliards de francs), pla-cant l'Italie au troisième rang des partenaires occidentats de l'Union partenaires occidentata de l'Umon soviétique après la RFA et la Finlande. (Le volume global des échanges entre l'Italie et l'Europe de l'Est était en 1988 de 17 108 milliards de lires, soit environ 85,5 milliards de franca.)

ron 85,5 milliards de france.)

Traditionnel si l'on considère que Fiat a insuguré sa première succursale en Russie en 1912, et que Montedison, société à vocation essentiellement chimique, qui a rejoint depuis peu le groupe Ferruzzi, a construit ses premières usines en Ukraine en 1933. Cela frant l'Italie en lois d'ême sheme. étant, l'Italie est loin d'être absente des autres pays de l'Est. Selon des sources polonaises, elle serait même le deuxième investisseur occidental en Pologne avec un montant de 12,2 miliards de ziotys (après la RFA avec 14,4 milliards

(après la RFA avec 14,4 milliards de zlotys).

Là encore, contraîrement à la France, l'Italie à joué à l'égaird de la Pologne la carte de la continuité, remouant très vite (notamment en termes économiques) avec le gonvernement du général Januzelski après l'instauration de la loi martiale en 1981.

C'est sans aucun doute à ce pragmatisme et à son sens de l'adaptation que l'Italie doit de récolter aujourd'hui les fruits de la perestroite. Avant même la mise en place, par Fiat, du grand complexe automobile VAZ (Volga Antomobile Plant) à Togliattigrad du nom de Togliatti, l'ancien leader du Parti communiste italien dans les années 60, qui marque le coup d'envoi d'une véritable compération industrielle entre l'Italie et l'URSS, la Péninsule comptait, dans les aunées 50, plusieurs petites sociétés de « trading». « La grande chaine des Italiens, c'est qu'ils ne font peur à personne Ils n'ont jamais adopté d'attitude polémique vis-àvis de l'URSS en particuller, ce qui n'est pas le car de la France », faisait encore particuller, ce qui n'est pas le cas de la France », faisait encore remarquer notre économiste ita-

An plus fort des tensions Est-Ouest, à la fin des années 70, la firme Nuovo Pignone a continué de livrer des stations de pompage des-tinées à la construction du gazoduc sibérien, encourant les fondres de

Anjourd'hui encore, Olivetti qui est très présent sur les marchés de l'Est, a fait l'objet d'une plainte des Etats-Unis auprès du gouverne-ment italien pour avoir enfreint les règles du COCOM. Selon les services secrets américains, Olivetti aurait exporté pour 25 millions de dellars de matériel informatique vers l'URSS en 1984, destiné à

A. Hongrie et la enfreint les règles du COCOM. Tchécoslovaquie M. De Benedetti a contesté ces sont les chasses accusations.

En attendant, l'Italie s'apprête à ecevoir M. Gorbatchev à la fin du cette occasion donner corps à des pays il y a tout juste un an, lors de la grande exposition « Itala grande exposition « Ita-lia 2000», organisée par les Ita-liens à Moscou.

#### Un déficit chronique

En tête des grandes entreprises, Fiat espère pouvoir signer avec le ministère de l'automobile soviétique un contrat portant sur la pro-duction d'une voiture de petite cylindrée. Il s'agirait d'une joint-venture et Fiat parle d'une cadence de production annuelle un million de véhicules.

Le groupe Ferruzzi, de son côté a deux grands projets en cours. A Tengiz, près de la mer Caspienne, il prévoit la construction – dans le cadre d'une joint-venture – d'un complexe, chimico-industriel intégré d'une valeur de 6 milliards de dollars. (Pour ce projet, Montedinos-Ferruzzi est allié du côté occidental à la branche chimie de l'ENI, le grand holding public italien, ainsi qu'à la firme américaine American Occidental Petrocame American Occidental Petroleum et à la japonaise Marchelni).

all s'agira de la plus importante
joint-venture du monde », déclarait, lous de la signature du protocole d'accord en mars 1988, le
PDG de TOccidental Petroleum.
L'autre projet de Ferrazzi
concerne un pôle agro-industriel
dans la région Ukraine-Caucase.

«C'est un member pas unes l'auto-«C'est un premier pas vers l'auto-sussissance soviétique en matière alimentaire, pilisqu'il vise à la transformation sur place des pro-duits obtenies », a dit M. Raul Gar-dini, président de Ferruzzi à Mos-con.

Si l'URSS apparaît effective-ment coame la locomotive des relations économiques entre l'Italie et les pays de l'Est, les hommes d'affaires de la Péannsule commen-

d'affaires de la Péninsule commen-cent à tourner leurs regards vers la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologné.

M. De Benedetti a annoncé il y a peu, à Paris, la création en Hongrie d'une société financière dont la vocation sera de prendre des parti-cipations dans les cutreprises en voie de privatisation. Le groupe d'assurances. Generali — premier en Italie, quiatrième en Europe— vient de prendre 40 % dans deux entreprises d'assurances hongroises vient de prendre 40 % dans deux entreprises d'assurances bengroises et a agné un accord de coopération avec la compagnie d'Etat tehécos-lovaque Ceska Statni Ponstova. Sans oublier Frat en Pologue, qui attend de réaliser le contrat passé avec Varsovic pour la fabrication d'une notivelle voiture de moyenne cylindrée. Remanit, qui était sur les rangs, avait retiré sa candidature, et Fiat l'a emporté au finish sur le japonais. Daihansa. Il s'agratit, de japonais Daihatsu. Il s'agirait de produire, dans les années 90, cent vingt mille voitures par an, qui remplaceraient la Poiski Fist.

MARIE-FRANCE CALLE

. <del>. . . . . .</del>

## 51

-

A compared to the second secon

Man State Advantage

Marie Control of the Control of the

Control of the second

A COURT OF THE PARTY OF THE PARTY.

Asserted to the first and and state of the s

The same of the sa

And the second of the second o

Amen's and the second s

Reference Company Co

Lugar Lag

الراسين ويسافون

general part of the

محمد منصف المهجج

Service of

American State

in programme of

経過・大学・199

g pains and

Secretary Control

gradient in der George in der

er grade

in the second

Addition (Inc. Com. ) in the com. The committee of the co

38 1 128.E

-:r -:

257

an shade in ...

S. K. . . .

المراجع المتحد

S. Harrich 1

Control of the contro

្រាំក្

The state of the s

# Les banques au pied du mur

Atomisation, sureffectifs et inefficacité: le système n'a que quelques années pour effectuer sa révolution culturelle

vent au premier rang des branches d'activité qui seront probablement perdontes face à l'intensification de la concurrence étrangère amenée par l'échéance de 1992. » Quiexprime aussi ouvertement son pessimisme? Tout bonnement M. Piero Barucci, président de l'Association bancaire italienne (ABI), l'équivalent de l'AFB française, et, par ailleurs, président d'un des établissements les plus performants de la péninsule, le Monte dei Paschi di

M. Barucci, qui tenait ces propos en juin dernier à l'assemblée générale de l'association, ajoutait que le système bancaire italien est « moins efficace » que d'autres en Europe, et que les banquiers de son pays « admet-tent ouvertement qu'ils crai-gnent l'instauration très proche d'un marché européen unifié des services financiers ». Pour le président de l'ABI, ces banquiers n'ont jamais été aussi conscients de la vulnérabilité de leur secteur, jusqu'à présent très protégé, très réglementé et,

aussi, peu performant. Cette prise de conscience tardive contraste avec le relatif optimisme qui régnait il y a deux ans, où l'approche de déchante et la prise de conscience est amère, comme le di Roma France, et un survoi de la situation chez notre voisin

#### Pas de « géants » mondiaux

· Le système bancaire italien, tout d'abord, est atomisé, extrêmement fragmenté et peu concentré, avec 1 109 établissements, soit denx fois plus qu'en France et en Allemagne: neuf cents d'entre eux sont exclusivement locaux, tandis que les tuent 70 % des opérations d'intermédiation et les neuf banques principales du sectour public (par ordre d'importance des reasources Lavoro, Comit; Napoli, San Paolo, Credito Italiano, Cariplo, Banco di Roma, Monte dei Paschi, Sicilia) drainent 27 % des dépôts et octroient près de 31 % des crédits avec 22.6 % des guichets.

Encore ces trente banques majeures sont-elles de faible dimension par comparaison avec l'étranger : il n'existe pas de « géants mondiaux » d'origine transalpine. On ne trouve que huit banques italiennes dans les. cent premières de la planète, une seule dans les cinquante premières (la Banca nazionale del lavoro, an quarante-cinquième rang) et aucune dans les vingtcinq premières. A titre d'illustration, le résultat brut d'exploitation des « trois vicilles françaises » (BNP, Crédit lyonnais et Société générale) représente près de 40 % de celui des soixante premières italiennes en 1988.

Ensuite l'Italie, communément appeiée « la mère des banques , parce que les grands banquiers florentins du Moyen Age (les Tolomei) inventèrent l'effet de commerce et la lettre de change et que le Monte dei Paschi fut fondé à Sienne en 1472, est l'un des pays les moins a bancarisés » d'Europe, avec une agence pour 3 700 habitants contre une pour 1 600 en France et en Allemagne, et trois fois moins de comptes que la moyenne communautaire. Le réseau de distribution automatique de billets et de guichets automatiques est inférieur de moitié au réseau français. Quant aux terminaux points de vente

ES banques ita-liennes se trou-bre est infime: 1000 en Italie contre 70 000 en France, 22 000 en Espagne et 15 000 en Grande-Bretagne.

Il fant dire que l'Italien est pathologiquement attaché aux règlements en espèces, qui représentent 83 % des transactions, ce pourcentage atteignant 65 % pour le paiement des loyers et 72 % pour celui des impôts. Il utilise assez pen le chèque ban-caire (environ vingt chèques emis annuellement par ménage et pour un faible montant unitaire). Faut-il y voir une des traductions pratiques de l'« économie souterraine », le commerce « au noir » étant évalué à 15 % des dépenses de consommation ?

que au guichet.

véritable crise.

sérieuses difficultés, voire à une

A cette analyse très noire, on

peut opposer l'abondance des

atouts que détiennent ces ban-

ques. Sortant d'un demi-siècle

de protectionnisme, elles sont en train de mettre les bouchées

doubles, faisant en deux ou trois

ans davantage qu'en cinquante

vont bon train, de même que les

Les fusions et concentrations

#### Manque de qualification

Au-delà de ces insuffisances structurelles, les banques italiennes sont affectées par de grands handicaps : des sureffectifs notoires, une productivité insuffisante et une inefficience manifeste, notamment dans le service à la clientèle. A la fin 1988, les effectifs des banques, à Pexclusion des caisses rurales et artisanales, s'élevaient à deux ans, où l'approche de l'échéance de 1992 excitait tout le monde en Italie (le Monde du 20 octobre 1987), les banques se voyant déjà partir à l'assaut de l'Europe. Aujourd'hui, on déchante et la prise de conscience est amère, comme le 314 458 personnes, en croissance de 14,4 % sur 1980, soit, estimeton, 30 000 à 35 000 agents de trop. En Italie, la plupart des emplois, en particulier dans les banques contrôlées par l'Etat (65 % du total), sont « à vie » et, à tous les échelons de la hiérarchie. pas aenlement les plus 314 458 personnes, en croissance conscience est amère, comme le rarchie, pas seulement les plus démontrait une étude sévère élevés, les « recommandations » politiques sont indispensables. Si publice recemment par Euroma-nagement Consultants, sous la plume de M. Philippe Engerer, responsable des tendes du Banco tions sont réunies pour rendre difficile toute réduction d'effectifs. De plus, le manque de professionnalisme et de qualifica-tion du personnel est flagrant, comme le constatent les banques étrangères qui s'installent en Italie. Quant à la formation professionnelle, elle est systématiquement reléguée au second plan.

En conséquence, le coût du personnel bancaire est plus élevé qu'ailleurs en Enrope, et l'Italie arrive en tête pour l'importance des frais généraux : environ 65 % du produit net bancaire, contre 59 % en France et 56 % en Allemag est que la rentabilité brute des banques italiennes est très forte, beaucoup plus qu'ailleurs, grâce an niveau élevé des taux d'intérêt réels et de ceini du taux d'intermédiation (écart entre le coût des ressources collectées et le taux des crédits accordés). Mais la rentabilité finale est assez basse, du fait de la faible productivité du système. Quant aux services rendus à la clientèle, ils sont jugés médiocres et même qualifiés d'« exécrables ». Une attente d'une heure à un guichet, pour une opération courante, n'est pas rare. En outre, comme il n'existe aucun système de compensation automatique des chèques, le délai d'encaissement pour un chèque - hors place », c'est-à-dire dont le tireur est domicilié dans une autre ville que le bénéficiaire. est d'environ quatre semaines contre trois jours en moyenne dans les autres pays.

#### Fusions et concentrations

11 n'est pas étonnant qu'une banque étrangère, comme la Dresdner, rachetant à la Bank of America plusieurs guichets à Rome et offrant un service ultrarapide, voie les chents se précipiter. Sans doute les dépôts à vue des clients sont rémunérés, entre 3% et 7%, mais avec de gros écarts entre les établissements et, surtout, de lourdes commissions de terme de compte, chaque opération étant facturée entre 500 et 1 000 lires (de 2 F à 4F). En 1987, ces commissions rapportaient aux banques l'équivalent de 1 656 F en Italie, 807 F en Allemagne et... 69 F en



investissements dans l'informatique. Les Italiens, avec leur capacité d'adaptation, leur flexibilité naturelle et leur créativité, sont tout à fait à même de relever les défis qu'ils doivent affronter. Des établissements aussi dynamiques que l'Istituto San Paolo, la Comit et la Cariplo (caisse d'épargne de Milan), les plus profitables et les plus productifs du pays, le démontrent tous les

avec l'ouverture des frontières, son retard structurel et le plus italien n'est pas très accueillant. gros flux d'épargne de l'Europe, devrait vraisemblablement enregistrer un très vif développement de son activité bancaire, comme l'Espagne, elle risque de devenir, selon l'expression de après le Crédit lyonnais, qui va l'économiste Mario Monti, « la plus importante terre de masco: la chasse est ouverte. conquête financière du monde's. Toutes les banques étrangères

Toutefois, comme l'Italie, s'y ruent, avec des bonheurs divers, car le système bancaire

> dit agricole, qui tente d'acquerir 10 % du Nuovo Banco Ambrosiano et de ses 330 guichets, contrôler le Credito berga-

> > FRANÇOIS RENARD

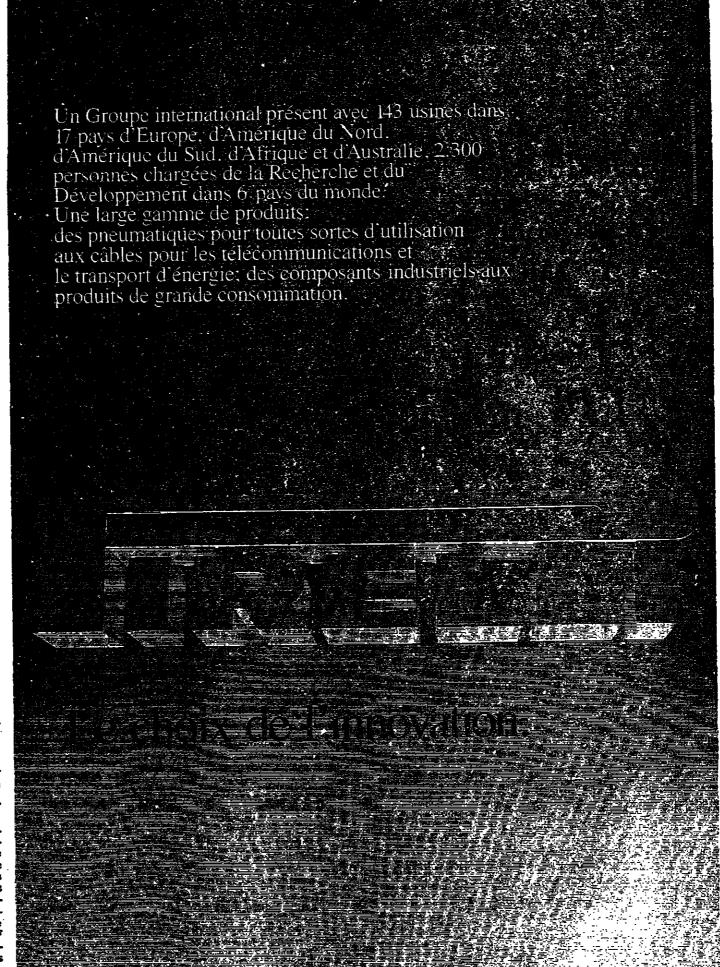



# Retrouver l'atome?

Deux ans après le référendum populaire contre le nucléaire, la dépendance énergétique nationale est telle que l'on reparle de l'atome civil.

NE épée de Damoclès est suspendue audessus de l'industrie italienne. Elle tient à un fil électrique... Depuis le premier choc pétrolier, la Péninsule n'a pourtant pas ménagé ses efforts. Rationalisation des processus de production et économies d'énergie n'ont pas manqué. Favo-risées par l'évolution récente des prix du brut, les sorties de devises pour cause d'importations de pétrole se sont sensiblement réduites : 70 milliards de francs en 1988 contre 89 milliards en 1987 et plus de cent milliards en 1980. Bref, le déficit, qui était proche de 82 milliards de francs pour les seuls produits pétroliers il y a neuf ans, est tombe à moins de 50 en

Peu nucléarisé, le système bénéficiait ainsi à plein de la baisse du coût des hydrocarbures. Avantage intéressant mais quelque peu para-doxal puisque ce sont les retards du pays qui se traduisaient ainsi par des sains de productiones. des gains de productivité. Revers de la médaille, la consommation d'électricité, qui aurait dû être réduite, n'a pas cessé d'augmenter : + 5 % en moyenne par an. Résultat : l'Italie se retrouve aujourd'hui

teurs d'électricité. Pis, le pays sem-ble incapable de se doter à court terme d'une stratégie de sortie de

La société nationale de production - ENEL - a certes mis au point un système d'interconnexion et des procédures informatisées de répartition tellement sophistiquées qu'elles font l'envie de ses homologues étrangers, y compris français. Mais la situation est devenue telle que les jongleries ne suffisent plus. Les contraintes politiques qui pèsent sur l'investissement énergétique paralysent son développe-ment. Les achats étrangers, qui représentent déjà 15 à 18 % de la consommation totale, posent d'innombrables problèmes techni-

Importer 32 milliards de kilowattheures, dont un bon tiers en provenance de France, et probable-ment deux fois plus si l'on comptabilise les transits par la Suisse, n'est pas une mince affaire! Il y a cinq ans, les achats étaient trois fois moins élevés. Aujourd'hui, les équipements d'acheminement sont

Pendant ce temps, les risques d'accident, dans un pays qui ne dis-pose pas d'un volant de production suffisant, deviennent préoccupants. Et pourtant, les projets d'importa-tion de courant se multiplient. Non seulement de France, de Suisse ou de Yougoslavie, mais aussi de Grèce - via un câble sous-marin — et même d'Union soviétique grâce à un électroduc qui, traversant la Hongrie, tirerait partie des déca-lages horaires entre l'Est et le Sud.

« En fait, remarquent les experts, tout le monde lorgne plus ou moins avec gloutonnerie sur le déficit électrique italien. » Ainsi, en octobre dernier, l'Autriche, publiques pour une fois de sec oublieuse pour une fois de ses préoccupations écologistes, a fait savoir, presque incidemment, qu'elle allait construire une centrale de 2 000 mégawatts pour alimenter « il bel paese ». Apparemment, l'ENEL n'a même pas été

#### Le référendum de 1987

Mais les obstacles à tous ces beaux projets ne manquent pas. Outre les industriels italiens, qui renâclent sous prétexte d'indépen-dance nationale et qui, en réalité, craignent un amenuisement de leurs parts de marché, il y a les lenteurs bureaucratiques, et surtout l'opposition presque systématique des collectivités locales à l'édification de nouvelles lignes à haute ten-

صكذا من الاصل

La vulnérabilité transalpine a pour origine première le vote autinucléaire du référendum de novembre 1987, imposé par les Verts et toute la gauche, socialistes en tête. Deux ans avant, l'Italie s'était pourtant dotée d'un plan énergétique, massivement approuvé par le Parlement, qui, après plus d'une décennie d'atermoiements, prévoyait le recours à les choix de l'ENEL doivent-ils l'atome civil D'ailleurs, rappellent être prudemment répartis entre, coux qui étaient pour; - trois cen-trales étaient déjà réalisées au moment du référendum et deux autres étaient en cours ». Notam-ment l'unité géante de Montaldo di Castro, près de Rome.

Bref, le couperet démocratique tomba et priva sur-le-champ l'Italie d'un bon dixième de ses besoins électriques. Aujourd'hui, les chif-fres sont impressionnants: 60 % de la production locale dépendent du pétrole (dont un quart pour le gaz). A titre de comparaison, la proportion est en moyenne quatre fois moindre dans l'OCDE et trente fois moindre dans la France

Au total, la dépendance italienne vis-à-vis de l'étranger, qui était déjà de 58 % dans les années 60, est passée à près de 80 %. La facture est salée. Il a suffi par exemple que les prix du brut et queles cours du dollar se redressent un année pour que l'Italie doive débourser un bon tiers de devises supplémentaires (soit environ 9 milliards de francs). Cela étant dit, la responsabilité des antinucléaires dans cette calamité nationale n'est pas seule en cause.

Déjà en 1987-1988, l'augmenta tion des besoins - près de 20 mil-liards de kilowattheures - aurait dû être satisfaite par la mise en service de cinq mille MW. Or l'ENEL, durant cette période pré-référendaire, n'a augmenté sa capacité que de 500 MW. Aujourd'hui, chacun le reconnaît. il faudrait, pour satisfaire la demande, ouvrir chaque année une méga centrale de 2 500 MW, comme celle de Brindisi sud, dont les travaux ont d'ailleurs été bloqués des mois entiers cette année.

Idem pour le nouveau plan énergétique national (PEN), qui a été approuvé dès août 1988 par le gouvernement. Le Parlement, lui, n'a nas encore tronvé le temps de l'examiner... Le PEN prévoit de recou-rir massivement à de grosses cen-trales polycombustibles, notamment au charbon, dont l'italie ne tire encore que 15 % de son électricité, alors que la proportion atteint 40 % ailleurs dans l'OCDÉ. Le problème, là encore, est écologique : au nom de la protection de l'environnement, la houille aussi provoque une puissante levée de boucliers. Et d'innombrables petits référendums locaux vicane oloquer régulièrement l'exploita-

#### Contre les « ayatollahs » Verts

Le passage au gaz, pourtant, ne résout pas toujours les problèmes. Les Verts y sont de moins en moins savorables, et les collectivités locales s'opposent parfois énergi-quement à l'installation sur leur territoire des lourdes conduites de méthane. Alors, soutenu par la Cofindustria - le CNPF italien, le ministre de l'industrie a décidé de partir en guerre contre les « 2yatollahs » de l'environnement. « Les gens ne semblent pas se rendre compte, rugissait-il en août dernier, qu'au rythme actuel de croissance nous aurons une pénurie d'au moins 5 000 MW avant six ans ! Et cela même si les programmes en cours ne sont pas, comme en ce moment, ralentis et contestés partout / >

De fait, six unités en construction et sept autres en cours d'agrandissement ou de reconversion sont dans le collimateur des écologistes. Une douzaine de lignes à haute ten-sion ont en outre été sabotées depuis deux ans.

A tous ces ennais, il faut encore ajouter les rivalités des industriels liés à telle ou telle tendance de la coalition gouvernementale. Ainsi

les choix de l'ENEL doivent-ils être prudemment répartis entre, par exemple, les modèles de tur-bine fabriqués par l'Ansaklo, filiale du groupe IRI (proche de la démo-cratie chrétienne), ceux de Nuovo Pignone, qui, elle, est liée à l'autre conglomérat public, l'ENI — contrôlé par le Parti socialiste, — et enfin ceux de la Fiat, le grand deprense privé de Giarmi A gnelli groupe privé de Gianni Agnelli.

L. Exist

. 1460 E.

· Lister

10.000

versités auto

1270. 302 300 14.34 (#. 300

ericle and

华 列本 医福勒

STATE OF SEC.

THE REAL PROPERTY.

74 e Second

CASE AND

la de

 $\omega_{(2,2)} = \omega_{(2,2)}$ 

Carrie Con

The same of the same

FE 1 -- 1

×. 4.

S 400 25 60 10 Application of the page

7

ं व पुरुष

State State &

Same Same of

AND THE PERSON NAMED IN The second

The state of the s

Sections of

1 12 12 CF

The state of the s

The second second

And American

THE WHILE

A PROPERTY AND A STATE OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

15e - 10s ALC: THE

<sup>2</sup>55年16年 i.e. were ith gut 1-117**9** 

43

1

್ಷಕ್ಕ

7=24

1 may 1 mm 2 mg

12. m. (atam

42.

Sales Sales of the

Bref, on voit mal comment is péninsule pourrait se doter, d'ici à 1995, des 15 000 MW qui pourraient porter sa capacité aux 65 000 unités jugées indispensables. « On dis un peu non à tout », résume Giuseppe Bianchi, directeur général de l'épergie. Cest pratiquement du khomey-nisme... Chargé du secteur à la Cofindustria, «l'ingeniere » Heimler ne se prive pas de critiquer l'Etat: - Pour nous industriels, affirme-t-il, le discours du micléaire ne se pose plus. Nous avons investi et nous avons perdu. Et pour ce qui concerne la tion d'énergies nouvelles, l'aide de l'Etat est à la fois insignifiante et fortement fluctuante. Bref, nous sommes résolument sceptiques, il ne faut pas le cacher. Et nous n'avons pas l'intention de courir

trop de risques... ... Alors, nécessité faisant loi, l'ENEL a décidé d'ouvrir ellemême une brèche dans son monopole de producteur. L'idée nouvelle est de permettre aux groupes privés de produire eux-mêmes leur électricité. Non seulement au coup par coup, pour telle ou telle de leurs usines, mais pour la totalité d'enfre elles. A charge pour l'entreprise publique d'acheminer le courant « privé » là où les usines en ont besoin. Sachant que le premier de ces nonveaux eautoproducteurs » est la SELM, filiale du groupe Ferruzzi, qui dispose de vingttrois centrales et produit déjà 9 % de l'hydroélectricité nationale, on comprend l'importance de l'enjeu,

Reste que le nucléaire n'est pas encore complètement enterré et demeure, dans l'esprit de nombreux experts, totalement incon-tournable. Beaucoup estiment déjà que son retour en grâce est incluctable. Par quel cheminement?
Tout le problème est là. Le reférendum a été des plus explicites, l'administration s'est inclinée, et si elle continue de se battre, c'est le dos au mur. Première phase de la stratégie

de reconquête : faire en sorte que le mot même de « nucléaire » ne soit plus un anathème. La presse, qui puis un anarneme. La presse, qui au moscent de Tchernobyl, et hien plus qu'en France, avait durable-ment bouleversé l'opinion, présente déjà plus souvent l'autre grand risque du siècle : le - trou - énergétique qui stopperait les usines. Dans le même temps, l'administration multiplie les arguments en faveur d'un aucléaire · pur et sûr · Des partenaires suédois, américains ou français sont déjà recherchés pour travailler avec les Italiens sur des réacteurs à haute sécurité. Et l'ENEA - le CEA italien. - tente par ailleurs de rester impliqué dans Super-Phénix...

Excellent, mais ce programme ne peut avoir que des effets à long terme. En attendant, l'ENEL cherche à faire diminuer la consommation des ménages et à faire augmenter ses tarifs d'abonnement. Mieux, avec une conception toute personnelle de l'Europe, elle tente aussi, sans grandes chances de succès, de faire adopter par ses partenaires des mesures similaires d'économie. Une seule chose est sûre : des efforts sérieux sont en cours. Un jour sans doute, l'halie industrielle pourra obtenir ces kilowatts dont le pays a tant besoin et que les électeurs lui refusent ? C'est l'essentiel...

GENEVIÈVE DE MONTGOLFIER



# CARIPLO

coeur de Milan. Pour toute opération bancaire avec l'Italie, adressez-vous directement à Cariplo qui pent satisfaire vos besoins avec rapidité et compétence. Cariplo, dont le siège social est à Milan, est à votre disposition avec 450 succursales en Italie et d'autres succursales à Londres, New York, Grand Cayman et Hong Kong, ainsi qu'avec des bureaux de representation à Beijing, Bruxelles, Francfort, Madrid, Paris et Séoul; une filiale: CIB (Compagnie Internationale de Banque, Paris) et plus de 1.800 banques correspondantes.

10, Rue de la Paix - F - 75002 Paris - Tél.: 1-42603352 - Tix: 215227 CARIPLO F



CARIPLO, DANS LE MONDE ENTIER. EN CLASSE BANCAIRE.

# Le danger se lève au Sud

L'ennemi n'est plus au Nord, ni à l'Est. L'armée italienne se redéploie vers le Sud méditerranéen et affûte son épée.



Company of the control of the contro

Depuis de longues années, l'Italie se bat pour le renforcement du « flanc sud » de l'OTAN, nettement plus dégarni que le théâtre du Centre-Europe. Mais à cette préoccupation « traditionnelle » s'en est ajoutée une autre, qui a provoqué une réorganisation du dispositif militaire italien jusqu'alors trop exclusivement tourné vers sa frontière nord-orientale : la « menace » du Sud. En clair : la Libye fait peur, non comme puissance militaire, mais par sa propension au coup d'éclat inattendu, à l'action isolée et désabilisante.

La décision de l'Italie d'accueillir les euromissiles, les cent donze Craise missiles installés en 1987 à Comiso (Sicile), procède directement de cette préoccupation de renforcer le flanc sud. Après l'accord FNI du 8 décembre 1987 et le démantèlement en cours de ces missiles, la décision italienne d'autoriser le transfert en Calabre, dans le cadre de l'OTAN, des bombardiers F-16 américains actueillement sta-

tionnés à Torrejon en Espagne, et qui doivent quitter prochamement ce pays, est un reflet de cette même préoccupation : « garnir » le front sud.

C'est qu'il y a urgence : avec une régularité déconcertante, le bouillant colonel Kadhafi défoule sur l'Italie les frustrations accumulées par ses tensions avec les Etais-Unis, ou par ses échecs africains. Après l'affrontement américano-libyen dans le golfe de Syrte en mars 1986, puis le bombaulement américain de Tripoli et de Benghazi, la Libye s'est retournée coatre l'Italie; dont les deux petites îles de Lampedusa et de Pantelleria sont respectivement seutement à 300 km et 500 km des côtes libyennes. Le 15 avril 1986, alors que la Vir flotte était déjà repartie au loin, les Libyens ont surpris les Italiens en tirant plusieurs missiles Scud-B dont deux, en limite de portée, sont venus exploser à moins de 1,5 mille du rivage de Lampedusa.

# La réorientation des forces terrestres

C'est le ministre de la défense Giovanni Spadolini qui, le premier, en 1982, constatant le « trou européen » en Méditerranée, a décidé du principe d'une réorientation de l'axe de défense italienne. A la faveur de cette réorganisation, l'armée de terre prend de la souplesse : on crée une Force d'intervention rapide (FIR) de dix mille hommes, et on donne la préférence à des engins à rones (Centauro de Fiat-Iveco) pour le remplacement de certains blindés des régiments mécanisés.

Depuis, les successeurs de Spadolini (PRI), de Valerio Zanone (PLI) et de Nino Martinazzoli (DC) n'ont fait que confirmer cette réorientation. L'une des missions explicites de la FIR est l'évacuation de ressortissants italiens résidant à l'étranger et menacés par des situations conflictuelles. L'une des plus importantes communantés italiennes concernées est précisément celle des trois mille Italiens travaillant en Libye et traités parfois en

communantés italiemes concernées est précisément celle des trois mille Italiens travaillant en Libye et traités parfois en « otages » par la Jamahritya.

Depuis 1985, l'Italie avait un superbe porte-avions : le Garibaldi. Mais il ne pouvait embarquer que des hélicoptères. La loi Balbo de 1926 empéchait la marine d'avoir une aéronavale digne de ce nom, laissant le monopole des avions à l'armée de l'air. Et puis, le 26 janvier dernier, après des années de guérilla parlementaire contre les lobbies favorables à l'armée de l'air, finalement les députés abrogent cette loi et le Garibaldi peut devenir un véritable porte-avions. Doté d'un pont court sans catapultes, qui ne lui permet d'utiliser que des avions à décollage vertical, le choix était limité au seul appareil de ce type – à l'exclusion des soviétiques, – le Hawker-Harrier. Dès le 15 février, le constructeur aérospatial Aeritalia signe un accord de coopération avec British Aerospace et, si tout va bien, le porte-avions recevra ses appareils vers 1995.

La marine italienne multiplie les contacts pour renforcer la présence alliée en Méditerranée. Ainsi, dans le cadre de l'OTAN, a-t-elle réussi à obtenir de la RFA une présence permanente de la Bundesmarine à chaque manœuvre biannuelle de la force de l'OTAN, et elle a conclu en 1987-1988 des accords de coordination aéronavale avec la France et l'Espagne.

#### L'affaire d'Ustica

Idem en matière de désense aérienne, de manière à complèter le dispositif italien notoirement insussisant sur la Méditerranée. L'affaire d'Ustica sournit un bon exemple. Le 27 juin 1980, un DC-9 disparaît an-dessus de l'Ilot sicilien d'Ustica. Dix ans plus tard, de multiples enquêtes officielles, judiciaires et administratives ont réussi à ne pas mettre la vérité au jour. La seule quasi-certitude est que l'avion a été abattu par un missile, et qu'un ou plusieurs chasseurs non identissiés évoluaient à proximité. Au-delà des nombreuses hypothèses qui circulent (avions libyens en poursuivant un autre, avions de l'OTAN interceptant un libyen, etc.), le problème qui s'est posé aux autorités italiennes est assez simple : ou bien les radars n'avaient rien vu, et a désense aérienne n'était pas assurée, ou bien ils avaient tout vu, et soit ils n'ont pas en les moyens d'intervenir, soit ils ont été liés par l'action d'un allié opérant sans autorisation. Ce qui dans les deux cas constitue une faille dans le dispositif ita-

Tournant important par rapport à ses réticences d'après guerre à l'égard de tout ce qui pouvait apparaître comme une aventure militaire. l'Italie a manifesté ces dernières années une grande disponibilité à participer à la défense de la paix hors de la zone strictement concernée par le dispositif de l'OTAN. Outre sa participation permanente à la force interimaire au Liban da Sud (FINUL depuis 1978) et à la force de l'ONU dans le Sina? (MFO depuis 1982), elle a participé aux deux forces multinationales de Beyrouth en 1982-1983, aux opérations de déminage dans le canal de Suez en 1985 et dans le golfe Persique en 1987. Engagée malgré elle dans les remous provoqués par la Libye, l'Italie est le premier pays méditerranéen à raisonner simultanément en termes de dissuasion Est-Ouest et Nord-Sud: une responsabilité pour laquelle elle attend la solidarité de ses partenaires européens.

La création « sur mesure », pour l'Italie, d'un poste d'adjoint au commandant en chef des forces alliées pour l'Europe du Sud (couvrant Italie, Grèce, Turquie, Méditerranée et mer Noire), confié le 6 novembre au général Oreste Gargioli, répond à cette attente. Plus personne désormais ne s'avise de plaisanter sur les appréhensions méditerranéennes de Rome. Un sondage, effectué après le mystérieux assassinat d'un technicien italien à Tripoli le 26 octobre, indiquait que 36,4 % des Italiens trouvnient la réaction de leur pays

ANTOINE GROLDO

# Universités autonomes

Après des années d'atermoiements, les universités gagnent enfin leur autonomie et adoptent un profil plus européen

N peu d'air frais est entré dans les aniversités italiennes. Promier pas, d'une importance considérable, franchi récemment : l'institution du ministère de l'université et de la recherche scientifique et technologique (loi du 9 mai 1989). La conséquence de cette décision a été l'unification des secteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur sous la même autorité, celle du ministère, qui aura une fonction de promotion et de coordination dans le respect de l'autonomie des institutions universitaires.

Avant cela l'Université (plus d'un million d'étudiants) faisait partie du ministère de la pubblica istruzione (éducation nationale). Elle n'était donc op un élément parmi d'autres dans la vaste constellation de l'enseignement. Ce cadre ne permettait pas à l'Université d'exercer pleinement son autonomie, pourtant reconnue par l'article 33 de la Constitution.

Le besoin de changement d'un système hantement bureaucratisé, tel qu'il s'exprime dans la loi de 1989, n'est pas seulement une opération d'ingémierie juridique. Il traduit la profonde évolution du rôle de l'Université dans les vingt dernières aunées. Tout d'abord, les vieux fantasmes qui attribuaient à l'Université le rôle d'une école de formation professionnelle sont en partie tombés. Les industriels italiens eux-mêmes reconnaissent qu'ils out surtout besoin de jeunes disposant d'une formation de base vaste et solide; pour la préparation strictement professionnelle, ils préferent offrir aux étudiants qui ont obtenu la laurea (maîtrise), un cycle de formation dans l'entre-

Dorémavant, les enseignants pourront eafin travailler sans se sentir compables de ne pes apprendre un métier à leurs étudiants. En outre, comme le répète souvent l'actuel ministre Antonio Ruberti, l'Université doit être le lieu privilégié de la recherche fondamentale.

#### Gagner en souplesse

L'antonomie devrait permettre de mieux affronter l'épineux problème des nombreux étudiants qui n'achèvent pas leur cursus. On estime actuellement que, sur 250 000 étudiants qui s'inscrivent en première année de faculté, 84 000 – soit un tiers – n'arrivent pas en fin d'études. Il fant dire anssi que l'Université italicane ne délivre ancua diplôme avant quatre ans minimum d'études.

La nonvelle antonomie permet tra aux maiversités de décerner des diplômes intermédiaires de deux ans, comme d'organiser des cours de spécialisation postuniversitaires, et le souplesse qui en dérive rendra possible leur alignement sur les critères européens. Autre changement prévu par la loi de 1989, celui de la gestion financière, qui sera allégée et assouplie. Il sera enfin possible d'intervenir sur le problème des taxes universitaires comme sur celui des bourses, tout à fait insuf-fisantes. En 1987, un étudiant coûtait 3,4 millions de lires (15 000 F environ) et payait 400 000 lires de taxes universitaires (1). L'État déboursait donc 3 millions de lires par étudiant indépendamment des conditions de fortune et des canacités de ce dernier.

#### Le casse-tête de Rome-La Sapienza

La chose reste difficile à digérer dans la mesure où une angmentation des taxes exige une meilleure organisation des services et une amélioration des structures de l'enseignement. Dans cette perspective, les universités moyennes (de 40 000 étudiants par exemple) servant probablement les mieux placées. Les autres, et notamment la méga-université de Rome-La Sapienza avec ses 180 000 étudiants, seront obligées de réviser leur position. On commence à y réfléchir sérieusement.

Les contradictions accumulées dans cette université - mais la situation n'est pas meilleure dans celles de Milan ou de Naples - ne peuvent plus demeurer. Son recteur a fait appel au gouvernement pour demander une loi spéciale. Cette année, il y a cu encore 6 000 nouveaux inscrits, à peine moins que le total de l'autre univer sité romaine, Tor Vergata, qui te environ 10 000 étudiants. Il est clair que ce problème ne pourra être résolu sans une intervention politique qui viserait à une répartition plus correcte des étudiants entre les différents sièges universitaires. L'équilibre doit être d'une région, mais du pays tout entier, car la migration des étudiants méridionaux vers les universités du Centre-Nord n'est qu'un premier pas vers leur implantation définitive, qui accentuera encore le

FRANCO RIZZ

(1) La Repubblica, 19 septembr

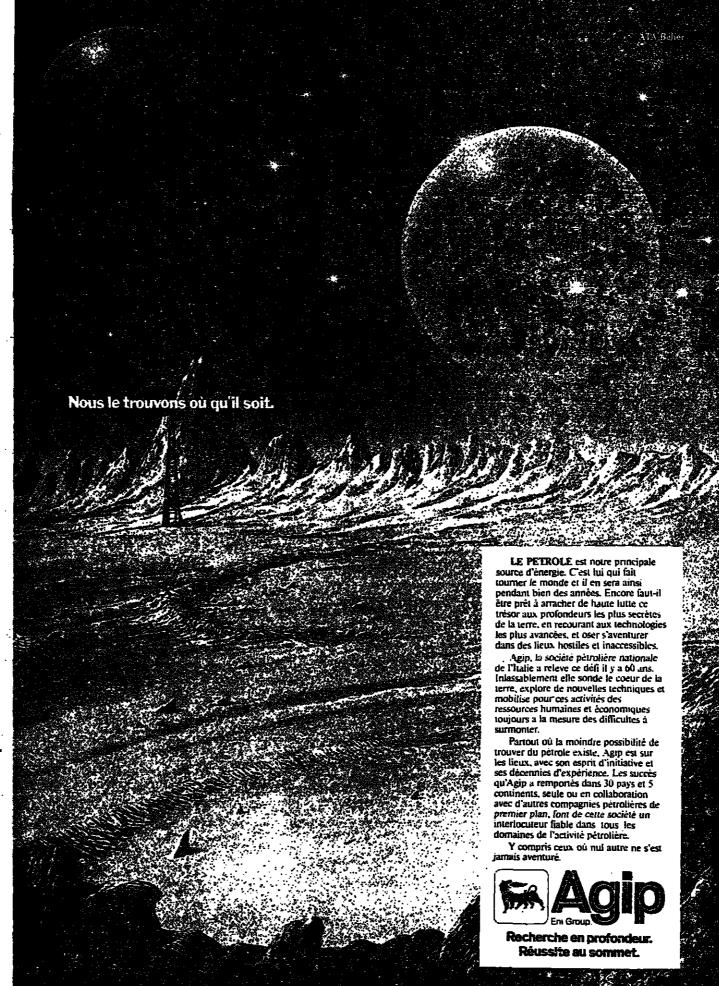





# L'imagination au pouvoir

Un flair fabuleux allié à un savoir-faire commercial exemplaire. Les couturiers italiens habillent la planète et Casanova dicte ses goûts jusqu'en Extrême-Orient.

ADIS scandaleux, au-jourd'hui seulement turbu-lent, le couturier Moschino espère que « l'hystérie qui anime en ce moment le marché de la mode pourra se résorber. • Ultime provocation ou vengeance d'une pythie longtemps rejetée par les siens, et pour qui la mode a toujours été « un divertissement, une culture superfi-cielle -? Pour ce styliste on ne peut plus milanais, qui puise son inspiration dans l'art de la confu-sion, du dérisoire et de la théâtralité, c'est clair: « La création n'appartient plus à l'Italie. Nous connaissons des succès commerciaux. Et comme fabricants nous sommes très sérieux... Ce sont Valentino, Armani avec leurs vrais produits italiens, bien classiques et d'une qualité incomparable, qui ne nous ont pas permis d'être origi-

hurle qu'on ne l'y prendra plus. L'Italie est devenue trop provin-ciale pour lui. C'est décidé, il va à Paris. En fait, il y fera quelques défilés, mais restera à Rome. Car, en Italie, la mode s'adosse à l'Histoire. A Florence, l'élégance est à ace dans l'air du temps. Les palais de la cité des Médicis se sont ouverts aux défilés, et le marquis Emilio Pucci a donné son nom et sa

Pour Milan, plus autrichienne, le chic est confortable et cher, à l'abri de toutes les rigueurs. Rome, déjà très orientale, se couvre de bijoux. Le bien culturel est systématiquement, mais subtilement, utilisé pour démontrer, si besoin était, la qualité et le raffiné du « made in Italy ». C'est ainsi que le salon professionnel IdeaComo se déroule luxueux hôtels d'Italie, la Villa

Les stylistes italiens sont trop liés aux industriels pour faire de l'avant-garde. Et puis, nous sommes très traditionalistes. Les Français sont beaucoup plus libres. Mais, ce qui est notre sai-blesse au niveau de la création devient notre force sur le plan commercial. C'est ainsi que Gior-gio Armani dégonfle les éternels chauvinismes français et italien. Dior fait appel à Gianfranco Ferré. L'Italie, toujours agacée par sa rivale, y voit la reconnaissance d'un talent supérieur. - Dior. dorénavant se prononce Ferré », dit-on ici. Par rapport aux nombreux créateurs italiens qui, dans le passé, choisirent de s'expatrier à Paris de Cardin à Torrente en passant par Tarlazzi – il v a pourtant une notable différence. Ferré, par exemple conserve ses bases bolo-gnaises et développe ses propres collections.

#### 90 000 entreprises 840 000 personnes

Dans ce contexte, l'ultime coquetterie de ce monde de la coquetterie est de minimiser ses propres capacités sans douter pour autant ni de sa force ni de son dévenir. N'est-ce pas Armani encore qui chuchote, sourire aux lèvres : · Nous ne sommes pas les meilleurs parce que nous le sommes, mais parce que nous savons mieux que quiconque en convaincre les autres. • En effet, derrière les foudroyants succès commerciaux de la mode italienne, il y a non sculement un système de production original et efficace mais aussi un fabuleux, un extraordinaire sens de l'anticipation.

Comment réagissent les indusappel à lui. N'oublions pas qu'il y a



les micro-entreprises), qui emploient 840 000 personnes et dont plus du tiers des ventes, près de 110 milliards, est réalisé à

Dans le secteur de l'habillement, 24 % des exportations vont en Alle-magne, 14 % aux Etats-Unis et 13 % en France. C'est dire l'extrême sensibilité de ce tissu industriel. La lire « superstar » et adragons assistiques ou méditer-ranéens, souvent relayés par de grandes maisons européennes, font mal aux petits entrepreneurs. Et Giancarlo Lombardi, exresponsable de la Fédération tex-tile, de déclarer : « Pour l'ensem-ble des entreprises du secteur, dont les exportations équivalent au total des automobiles Fiat, la perte de compétitivité par rapport à l'Allemagne est de 7 à 8 points. Et ce serà encore pis dans six mois; Armani et Valentino ne

celui des exportations.

Les inspirations en matière de stratégie sont cependant fort imaginatives. La plus classique est de s'appuyer sur un réseau de sous-traitants et de fournisseurs associés, bien contrôlés sur le plan social et fiscal. Une autre manœuvre consiste à se délocaliser. Sergio Tacchini, qui réalise plus ! milliard de francs dans le vêtement de sport, a déjà des antennes en Corée, à Talwan et à Hongkong. La maille de Vénétie, elle, va chercher fortune en Turquie. GFT, deuxième entreprise italienne, diri-gée par la famille Rivetti, un groupe qui pèse plus de 6 milliards, a pris racine au Mexique, au Canada, aux Etats-Unis, en Chine

Telle est la troisième idée : travailler les plus grands marchés de

Nicola Trussardi crée, avec une n'y a pas d'objet qui ne puisse être banque d'affaires, une société de loisirs. L'idée est de mettre son nom et son sens du marketing de seile et la layette. luxe au service du tourisme de la troisième génération. Le même Trussardi vient aussi d'acheter les manufactures Rotondi, une vieille société textile dont il vise les avoirs

40 % de la SIM, qui lui fabrique ses célèbre jeans. Ce mouvement vers l'aval n'est pas habituel. Dans la symphonie de gris de son luxueux immeuble milanais, le regard bleu négligemment posé sur le portrait qu'a fait de lui Andy Warhol, Armani, éternel jeune homme aux cheveux blancs, explique pourquoi il a racheté son fournisseur : « Il s'agissait pour moi de maintenir la qualité. Je faisais la moitié de son chiffre

societe textile dont il vise les avoir immobiliers. Giorgio Armani, qui avoue « ne plus très bien savoir quoi faire de l'argent amassé ces dernières années », vient d'acquérir

d'affaires, et il avait des disfi-cultés. Bref. ce sut l'occasion de ne plus me faire imposer les prix par les fabricants.

# avec des intérêts japonais

lorsqu'il soutient que e c'est en grande parcie le manque de temps qui lui a fait refuser les proposi-tions de Lanvin. Platteuses mais incompatibles avec la poursuite de sa propre aventure ... Pour les grandes griffes il ne s'agit plus seulement de se diversifier sur des cen-taines d'accessoires et de gonfler les royalties. Il faut aussi et surtout contrôler la distribution. Ainsi les sœurs Fendi inauguraient-elles

signé : des briquets aux paraphiles en passant par les lunettes, la vais-

Avec ses 22 implantations au Japon, Fendi n'est qu'un exemple de l'extraordinaire convergence d'intérêts qui est en train de se bution nippones, d'une part, l'industrie et le style italiens, de l'antre. Les coopérations se renforcent dans les deux sens. M. Hasegawa, président de Takashimaya, Italie, est ainsi convainca que sa chaîne de grands magasins a besoin de stylistes transalpins pour défendre sa propre image au Japoa. On dépasse donc le schéma ancien qui consistait à simplement acquérir en masse des licences de production.

La stratégie vers l'Orient de Ermenegildo Zegna, qui, avec ses 2 milliards de francs de chiffre d'affaires survoie le marché du vêtement d'homme de luxe, est parallèle. Avec 21 points de vente au Japon, un grand magasin, depuis octobre au cœur de Tokyo et aussi 70 % du marché australien, la célèbre firme milanaise n'est pas encore satisfaite. D'ici trois ans, elle entend ouvrir une cinquantaine de boutiques en franchise, et la moitié de celles-ci seront installées en Extrême-Orient. Il s'agit de tirer parti de plusieurs facteurs : les hants cours du yen, l'explosion des revenus dans toute la zone, le snobisme des hommes d'affaires asiatiques, pour qui un complet du plus de 1 000 dollars est un « must ».

En définitive, le vrai défi, sinon le seul, vient de l'intérieur, où, sur un marché en légère croissance, l'industrie nationale perd des positions au bénéfice de la concurrence



# La plus grande raffinerie de la Méditerranée à votre service

SARAS a toujours été-à la pointe de la technologie pour raffiner le pétrole brut de ses partenaires, leur assurant une

Avec ses 18 millions de tonnes par an de capacité de raffinage et ses 5 millions par an de conversion, la raffinerie SARAS peut accueillir des navires de pétrole brut jusqu'à 260.000 DWT, l'entreposer dans son parc à réservoirs de très grande capacité (4 millions de mètres cubes) et fournir une gamme de produits pétroliers complète et adaptée aux exigences des clients.



Cinq siècles d'activité bancaire



Héritier d'une tradition bancaire re-montant à 1459, le Banco di Sicilia s'est développé en un groupe diversifié qui of-he une voste sphère de services bancoi-

res et financiers. La banque a un réseau national de 352 agences et un réseau international comprenant 7 succursales (Francfort. Lyon, Londres, Los Angeles, Munich, New York, Poris), une titiale (Bonco di Sicilia International S.A., Luxembourg) et des bureaux de représentation à Bruxelles, Budapest, Chicago, Singapour, Zunch

En outre le Groupe Banco di Sicilia détient plusieurs participations dans de nombreuses et diverses suciétés opérant sur le marché international, parmi les-

quelles: Centro Internationale Handelsbank AG-Vienne, Bank of Valletta-Malta; Euromerica Finanziaria Internazionale S.p.A. Rome, Bosinvest S.p.A.-Milon, Estero Imprese s.r.l. Milan, Interbancario Nazionale Investimenti S.p.A.-Milan, Mediofactoring S.p.A.-Milon.

62, Rue la Boëtie - 75008 Paris 68, Rue Mercière - 69002 Lyon

10 m

5546 18**8**0

# La résurrection de « Hollywood-sur-Tibre »...

La crise est encore là, mais Cinecittà, ultra-modernisée, marche du feu de Dieu. Et de jeunes producteurs prennent des risques.

ERNARDO BERTOLUCCI tourne au Maroc il Tè nel deserto à partir d'un roman de à partir d'un roman de à partir d'un roman de l'au Bowles, The Sheltering Sky. Michelangelo Antomioni est à Miami pour son nouveau film la Clurma. Luigi Comencini vient de terminer Buon Natale, Buon Anno. Federico Fellini met la dernière touché à la Vocs della Luna. Francesco Rosi, en Sicile, transpose sur pellicule le roman d'Edmonde Charles-Roux Oublier Palerme. A Cinecittà, le plateau nº 5 est prêt pour Francès Ford Coppola, qui, le 15 novembre, y donnera le premier tour de manivelle du Parrain nº 3. Juste avent Ettore Scola, qui attaquera son Capitaine Fracasse en décembre. Cinecittà attend aussi Robert Altman, alors que Claude Chabrol vient d'y terminer Jours tranquelles à Clichy.

MEN LANGUAGE INC.

The same of the same of

Charles and Carles and Inches

Avec ses seize plateaux, ses équipaments à la pointe de l'électronique, un chiffre d'affaires de 40 milliards de lires pour 1989, Cinecittà est redevenue « Hollywood-sur-Tibre », même si la via Veneto n'a plus la dolce vita d'autrefois.

#### Le marché de la télévision

Ce regain de vitalité semble contredire les Cassandre qui depuis des années annoncent la fin prochaine du cinéma italien. S'n y a crise, où se situe-t-elle? Les chif-fres sont clairs. En quinze aus, le nombre de spectateurs a baissé de 544 millions à 93 millions, et celui des salles de cinéma de 11 500 à 3 500 en 1988. Le fait est indéniable, les salles italiennes dans l'ensemble sont vétastes, inconfortables, mal équipées.

Des efforts se font néaumoins. Berlusconi, propriétaire de Circuit 5, ex-salles Gaumont, en a modernisé une vingtaine, question



de voir. Et il a vu. En septembre dernier, le nombre de ses spectateurs a augmenté de 66,6 % par rapport à la même période de l'année

Depuis plus de dix ans, la télévision sert de bouc émissaire à tous les manx qui se sont abattus sur le septième art. Et pourtant, sans elle, le cinéma italien serait vraiment mort pendant les années 80. Mis à part l'Etat qui subventionne les débutants, il n'y a que les trois chaînes de la RAI, la télévision d'Etat, et celles de Bertusconi qui ont fait office de producteurs cinématographiques ces dernières années.

Pour renflouer leurs fonds de tiroir, les deux rivaux de l'andiovisuel ont distribué une montagne de demiers, sans trop de discernement. En tant que producteur et consommateur de cinéma, Nami Moretti est révolté. « C'est vrai que les télé-

visions ont permis à certains films de se faire, mais, quand un metteur en scène répète ses ratages trois fois de suite et continue à recevoir des sous, cela veut dire qu'on ne tient absolument pas compte du marché. Le drame actuellement, c'est que le producteur ne risque plus rien. »

Corruption politique à la RAI?
Politique de marché chez Berlusconi? Quoi qu'il en soit, les auteurs de cinéma ont tôt fait de découvrir que le coutean avait deux tranchants. Excédés de voir leurs films entrelardés de pubs à la télévision, ils out présenté un projet de loi souteau par le Parti communiste pour interdire ce genre de vandalisme. Si Ettore Scola, « ministre » de la culture du « cabinet fantôme » du PCI, a poursuivi en justice Berlusconi, d'autres metteurs en scène ont découvert après coup que certaines clauses des contrats signés avec l'une de ses chaînes (Rete Italia)

prévoyaient déjà « l'interruption du film selon le bon vouloir d'un sponsor éventuel ». Bref, un véritable

sor éventuel ». Bref, un véritable piège.

Berlusconi a bâti son empire sur les films et la publicité télévisée.

Les télés « brûlent » environ 10 000 titres par an. De 1976 à 1988, le nombre de messages publicitaires est passé de 7 300 à presque 500 000 sur les seules chaînes du groupe Fininvest (société financière de Berlusconi). « Nous avons déjà espacé les interruptions dans les films, mais y renoncer est impensable », dit Mario Spinola, attaché de presse de la Rete Italia. En matière de production cinématographique, Spinola admet des etreurs : « Il est vrai que nous avons produit trop de films les premières années. On a financé trop de projets destinés à la télévision, et certains petits producteurs ont abusé de moute directabilité.

Si à la Fininvest on fait amende honorable, du côté de la RAI on se tourne déjà vers le passé avec une pointe de regret. Giuseppe Cereda, de la première chaîne (démocrate-chrétienne), déclare sans ambages:

Noire budget pour la production cinématographique n'a pas changé depuis plusieurs années, 30 à 40 milliards. Ce qui fait que nous produisons moins de films, mais de

#### Les conséquences de la nouvelle loi

La RAI 2 (socialiste) ne produit presque plus rien (ce qui doit faire l'affaire du grand ami de Bettino Craxi, à savoir Berlusconi). Quant à la troisième chaîne (communiste), elle produit des films de débutants, mais avec perspicacité. En fait, on est parsaitement conscient à la RAI que la nouvelle loi sur le cinéma (actuellement discutée à la Chambre) risque de mettre un terme à son activité de producteur cinématographique. « En effet. explique le directeur général du ministère du spectacle, Carmelo Rocca, la proposition du ministre Carraro a pour but d'affranchir les producteurs de cinéma de leur dépendance vis-à-vis des télévisions en élargissant les crédits octroyés par l'Esat à l'ensemble des productions ltaliennes. »

Comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes, Beriusconi a déjà contourné l'obstacle. En s'alliant avec les derniers « tycoons » du cinéma italien, Mario et Vittorio Cecchi-Gori, Sua Emittenza » vient ainsi de fonder La Penta, qui ne fera, elle, que du cinéma, au risque de se retrouver en situation de monopole dans la production cinématographique.

Heureusement, une riche et dynamique héritière vient d'entrer sur le marché de la production. Elle s'appelle Giovanna Romagnoli, elle a vingt-neuf ans. Non contente d'être à la tête d'un des plus grands direuits de distribution, la Titanus (Palombella Rossa, entre autres), et d'un réseau de salles, la Mondialciné, elle vient de fonder la Forum Pictures, une maison de production qui vise surtout les produits de qualité. Premier tournage en cours avec un auteur réputé difficile, Marco Ferreri (pour son nouveau film Miss Sorriso). Les méchantes langues lui prédisent déjà une fin semblable à celle de la Gaumont-Italie, qui a dû fermer ses portes il y a près de dix ans. On verra bien. Giovanna Romagnoli, elle, est convaincue que, pour ramener les gens au

cinéma, il faut de bons films.

# **4**

#### Calendrier des Manifestations 1er semestre 1990

|                                                                                                                                   | -1000                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                   | Mars S                             |
| Janvier Mileno Collezioni Uomo                                                                                                    | 23 - 26 l<br>Salon in              |
| Mode Janvier Milanovendersoda Uomo                                                                                                | 23 - 25 Philatáil                  |
| Mode                                                                                                                              | 30 Mars                            |
| 18-22 Janvier Chibicar 90<br>Salon Intern. des Articles-cadeaux, Bijoutene fantaisle et<br>Parfumene                              | Antiquite<br>1 - 8 Avi<br>Salon is |
| 18 - 22 Janvier Cart 199<br>Salon Intern. de la Papeterie                                                                         | penifica                           |
| 25 - 30 Janvier<br>28: Salone internazionale del Giocattolo<br>Jouets                                                             | Blennale<br>puissan                |
| 4 - 6 Février Miles inversale '90 pav. SUD<br>Marché intern. des Articles de sport et de camping                                  | 21 - 29 /<br>Foire ge              |
| 6 - 9 Février L.CO. GRAPHICS<br>Congrès Intern. de Graphisme et Computer                                                          | Afiment                            |
| 9 - 12 Février Macel Printemps 90<br>Foire Intern. des Articles ménagers, Articles-cadeaux,                                       | Le Jardi<br>9 - 13 M               |
| Argentaria, Orfévraria 16 - 19 Février Millor pay SUD                                                                             | Selon in                           |
| Floriculture, Accessoires, Outillages                                                                                             | 11 - 14 P<br>Foire Int             |
| 20 - 24 Février USA TECH EUROPA                                                                                                   | 11 3 14 1                          |
| 21 - 25 Février                                                                                                                   | Foire int                          |
| 2 - 6 Mars Milanovendemods Studio<br>Mode                                                                                         | Salon in                           |
| 2 - 6 Mars Milanovendemods Donna Salia<br>Mode                                                                                    | 24 - 29 1                          |
| 2 - 6 Mars Contemporary<br>Présentation des Collections de Mode d'avant-garde<br>Internationale                                   | Biennak<br>bois<br>24 - 29         |
| 2 - 6 Mars Modit<br>Présentation Intern. des Collections pour femme                                                               | Salon in                           |
| 4 - 8 Mars Milano Collezioni<br>Présentation des Collections Automne-Hiver 90-91                                                  | 1 - 4 Jul<br>Salon in<br>Partura   |
| 8 - 12 Mars 27º Mostra Couvegno Expocomient<br>Exposition Intein, de Chauffage, Hydrosanitaire, Ameublement<br>pour saile de bein | Juin E                             |
| <del></del>                                                                                                                       |                                    |

FIERA
Fiera Internazionale di Milano
Largo Domodossola, 1 - 20145 MILANO
Tel. 02 - 49971
Telex 331360 / 322221 EAFM I
Telefax 02 - 4997375

Telefax 02 - 4997375

Représentant pour la France

Chambre de Commerce Italienne

pour la France 134 Rue du Faubourg St. Honoré F - 75008 Paris - Tél. (1) 42253660 Télex 650486 CAMERIT F Téléfax (1) 42891458

| Tissu et Accessoires ,                                                                             | Pav. SUL                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Mars Sottware Market IBM                                                                           |                                 |
| 23 - 26 Mars 👂 Eurocucina<br>Salon Intern. de Meubles de cu                                        | sine                            |
| 23 - 25 Mars Milanoff '90<br>Philatáile                                                            |                                 |
| 30 Mars - 8 Avril Internaziona<br>Antiquità                                                        | e dell'Astiquaristo             |
| - 8 Avril 15° Mipse<br>sion intern. des Machines, in<br>parification et la patisserie              | statistions et Produits pour la |
| l - 8 Avril · Fixidirans Compon<br>Riennale Intern. de la Technique<br>ouissance, des commandes de | des Transmissions, de           |
| 21 - 29 Avril Grande Flora d'A<br>Foire générale                                                   | prile .                         |
| 1 - 29 Avril Europatura<br>Alimentation, Cosmétique natur                                          | etle et Herboristerie           |
| 21 - 29 Avril Verde Incentre<br>Le Jardin des jardins                                              | ·                               |
| - 13 Mai Movint '90<br>Salon intern. du Mouvement ind                                              | ustriel                         |
| 11 - 14 Mai Mildo '90<br>Toire Intern. de l'Optique, Opton                                         | nétrie et Ophtalmologie         |
| 1 x 14 Mai 15º Miled<br>oire Intern. de la Confiserie - P                                          | ŝtiaserio                       |
| 4 - 27 Mai Ster '90<br>alon Intern. du Tiesu d'ameubl                                              | pev. SUD                        |
| 24 - 27 Mai Settere "Editori T<br>Tevētements textiles, mursux, h                                  |                                 |
| 24 - 29 Mai Interbinati '90<br>Biennale Intern. de Machines el<br>pois                             | Accessoires pour le travail du  |
| 24 - 29 Mei 12º Sasmil<br>Salon Intern. des Accessoires<br>abrication et la finition des meu       |                                 |
| 1 - 4 Juin Chibidue '90<br>Salon Intern. des Articles-cades<br>Parfumerie                          | ux, Bijoutarie fantaisle,       |
| luin Euse<br>Foire Intern. du Tricot                                                               |                                 |
| 11 - 14 Juin Come                                                                                  |                                 |

# A E R I T A L I A.

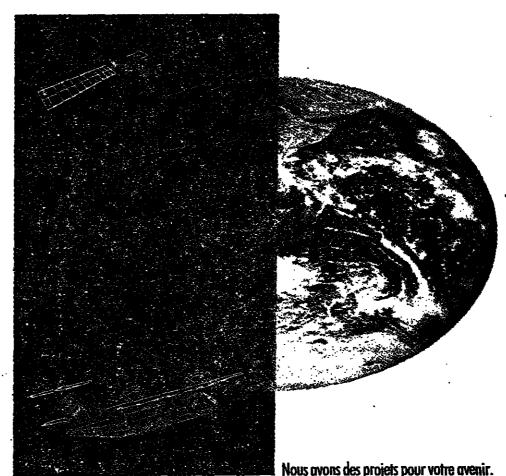

Dans un monde qui évolue dans le futur, il y a toujours plus de place pour une société dynamique. Cest notre cas. La compagnie aérospatiale italienne. Aeritalia, a été créée il y a 20 ans. et. aujourd'hui. compte parmi les plus importantes au monde dans ce secteur. Nous exploitons tous les domaines de l'aviation et de l'espace grâce au professionnalisme de 17.000 personnes et aux technologies d'avant-garde. Nous concevons et construisons des avions civils et militaires, des satellites, des sysèmes de défense, spatiaux, ainsi que des systèmes pour l'environnement. Nous jouons un rôle de tout perfinier plan dans la conception des principaux programmes aérospatiaux. Alors pour

LE SYSTÈME DYNAMIQUE.

vos projets d'avenir, choisissez une société qui vit déjà dans le futur. Une société dynamique.





# L'automne de la première République

Suite de la page 9

\* La République présidentielle!
s'exclame M. Mino Martinazzoli,
chef du groupe démocrate-chrétien
à l'Assemblée, mais elle est étrangère à notre histoire. Je suis
contre. \* Oui, l'élection directe du
président « peut être définie
comme une solution antidémocratique », renchérit le président du même parti, M. Ciriaco
De Mita, ancien et éphémère premier ministre. « La simplification
de notre système politique est
nécessaire, commente pour sa part
le secrétaire général du Parti communiste. M. Achille Occhetto,
mais, sans faire de procès d'intention à quiconque, il faut reconnaitre qu'il y a dans ce pays une très
discutable tentation plébiscitaire. » Et la gauche indépendante
de dénoncer à son tour la « démocratie autoritaire et plébiscitaire »
prênée, selon elle, par le PSI.

#### « Bonapartisme » et « fascisme »

En clair, on l'aura compris, il ne faut pas compter sur les partis pour entériner demain l'éventuelle dimination de leurs pouvoirs. Les socialistes ont donc résolu de tourner la difficulté en s'adressant directement à l'électorat. Mais il faudrait pour cela que le Parlement, citadelle de la partitocratie, accepte d'étendre la loi sur les référendums d'initative populaire aux affaires constitutionnelles et permette à l'opinion publique non seulement d'abroger des lois existantes — comme aujourd'hui — mais également d'en proposer de nouvelles. C'est ce qu'on appelle en Italie le référendum propositif ». Et là

encore les résistances sont fortes.

On ne veut pas aller en Afrique ou en Amérique du Sud!, s'exclamait en juin dernier

général de la Démocratie chrétienne. Le référendum propositif reviendrait à un bouleversement total de la Constitution. On en voit bien les objectifs. Or l'Italie n'a pas besoin d'un homme qui pense et décide pour tous... - Même l'actuel président de la République, qui juge le débat « légitime », est contre. - Je suis un supporter invétére du régime parlementaire, car, dans un pays varié et complexe comme le nôtre, il n'y en a pas de meilleur. - Exit la volonté populaire. Celui qui aujourd'hui en Italie se permet d'évoquer publiquement les avantages d'un système à la française se voit immédiatement qualifié de « bonapartiste », de « césariste », de « jacobin », voire de « fasciste ».

controversé professeur Gianfranco Miglio, célèbre constitutionnaliste et enseignant de sciences politiques à l'université catholique de Milan. Homme d'ordre aux idées tranchées, réputé «gaulliste» — ce qui en Italie n'est pas toujours du meilleur effet, — le vieux professore (soixante et onze ans) a publié tout récemment, avec son groupe de chercheurs, un énorme rapport de 1 200 pages, intitulé Vers une nouvelle Constitution. Après trois ans de travail, ces experts se prononcent pour une deuxième République, plutôt présidentielle. Leurs travaux ont été assez mal accueillis à la fois par la gauche (PCI et extrême gauche) et par la droite démocrate-chrétienne.

C'est par exemple le cas du très

Rien d'étonnant à cela, a rétorqué le professeur Miglio: les démocrates-chrétiens savent que la Seconde République sonnerait leur fin politique. Plus qu'à l'Etat ils sont attachés à la Constitution actuelle. Et aux affaires, évidemment. » Avis partagé par tous ceux qui estiment que l'actuelle fragmentation des pouvoirs favorise le clientélisme, véritable cancer de la démocratie italienne, qui coûte très



cher à la collectivité. Mais pour M. De Michelis, l'explication est plus politique: « La démocratie chrétienne et les communistes sont deux partis en crise. Ils craignent surtout le leadership de Bettino Craxi. » De fait, c'est effectivement à lui, la plus forte personnalité du monde politique italien, que songent ceux qui dénoncent paravance les « tentations autoritaires de certains ».

Sans être d'accord avec eux. Maurice Duverger, élu député européen sur les listes du PC italien, reconnaît que • les socialistes ont au moins le mérite de proposer quelque chose. Il ne faut pas défendre le système actuel, il faut leur répondre. • Bien. Mais que disent les autres? En gros, • faisons plutôt la grande réforme ins-

titutionnelle » dont on parle en Italie depuis des lustres. Réduire le nombre pléthorique des députés (630), diviser par deux au moins, voire supprimer carrément le Sénat (315 sièges), qui se contente le plus souvent de faire doublon avec la Chambre des députés et qui est à l'origine de nombreux retards législatifs, tels sont quelques-uns des projets à l'étude. Le bicaméralisme tel qu'il existe aujourd'hui paraît en tout cas condamné.

Mais le «mouvement pour la réforme du système électoral» créé par un certain nombre de parlementaires et intellectuels de la DC, du Parti républicain, du Parti libéral et du PSI a d'autres projets plus précis. Né il y a dix-huit mois » pour combaure l'instabilité des

gouvernements et l'impossibilité pour les électeurs de choisir la coalition qui dirige le pays. le mouvement propose d'abord de mettre fin, en tout cas dans sa forme actuelle; au scrutin proportionnel intégral, et d'introdaire une certaine dose de majoritaire. « Le scrutin uninominal majoritaire affirme M. Mario Segni, député démocrate-chrétien et promoteur du mouvement, aurait l'avantage de n'éliminer aucun des petits partis et obligerait les formations à s'entendre avant les élections pour présenter une alliance de gouvernement qui garantirait la stabilité.»

Avec une très légère variante, l'idée a le soutien du Parti communiste. Sera-ce suffisant pour la faire entrer dans les faits? Rien

n'est moins sûr, puisque les socialistes, et avec eux l'opinion publique, semblent tenir à l'élection
directe du chef de l'Etat. Depuis
l'abolition à l'automne dernier de
la procédure du vote secret des
députés à l'Assemblée nationale –
une petite tradition qui a coûté son
existence à plus d'une vingtaine de
gouvernements ces dernières
années, – l'Italie a démontré
qu'elle avait envie de changer ses
mauvaises habitudes, et surtout
qu'elle pouvait le faire. Reste,
comme le dit si bien M. Arnaldo
Forlani, qu'e aucune réforme ne
sert jamais à rien si on ne change
pas d'abord nos coutumes, si l'on
n'est pas un peu plus sérieux, plus
cohérents et plus loyaux entre

PATRICE CLAUDE

SADAR TO A TANK

್ರಚ್ ಕಿ. 'ಅನಯಗ

\$0000 F 1 120 TE

personal amarida

ger of the second

er liberte

الاستشارة والاز



#### SECTION C

19 Le marché mondial de l'audiovisuel 29: Lionel Stoleru et l'Insertion des immigrés

SOCIÉTÉ/CULTURE

31 La lutte contre les embouteillages à Paris 36 Sport professionnel : les pays de l'Est divisés

Rock, révolte et rouble

# Naissance du show-business à l'Est

Prévue pour les 8 et 9 novembre, et ce depuis le début de l'été 1989, la rencontre Looking East entre professionnels de la musique de l'Est et de l'Ouest, s'est retrouvée plongée au cœur des bouleversements en RDA, Institution commerciale en Occident, le rock reste un enjeu politique et économique dans les pays socialistes. Le but affirmé de Looking East était de trouver un langage commun afin de permettre l'émergence à l'Est d'une industrie musicale capable de tenir sa place face aux géants de l'Ouest. Au même moment, les groupes alternatifs de la scène est-allemande connaissaient un début de reconnaissance officielle.



**Groupes est-allemands** 

en liberté de notre envoyé spécial La Kreiskulturhaus Peter



organisation. Dans un faubourg de Berlin-Est, le ministère de la culture, en la personne de Lothar Dungs, directeur des relations extérieures du comité pour les variétés, a organisé à la hâte le 8 novembre un concert avec cing groupes alternatifs.

Ce spectacle qui prend un air

de reconsissance officielle rassemble donc les participants occidentaux à Looking East (les délégués des pays de l'Est ont centaines de jeunes Berlinois. Abstraction faite de la qualité de la coupe des vêtements, on etrouve les mêmes tribus qu'à l'Ouest, épingles à l'oreille et long manteaux noirs et pogo encore un peu sage sur les morceaux rapides, sous les lustres ées 60 les cinq groupes (Mixed Pickles, Die vis Art, Sandowi, Die Firma) se succèdent, ils se partagent la même sonorisation, souvent les mēmas instruments, las mēmas lumières rudimentaires. Ils jouent dans des conditions à faire fuir un groupe de lycéens français, quatre chantent en angleis, tous se rattachent fermement à l'un ou l'autre des courants occidentaux qui dominent en ce moment, rock sombre et déclamatoire entre Cure st Simple Minds, ou plus dur, lointains descendants orientaux des Sex Pistols. Mais à les voir jouer pour des punks qui méritant chaque jour leur crête d'iroquais, le souci de compéence musicale (qui est de toure façon résila) ou d'originalité groupes existent depuis longtemps et leur seule survia est UN

A la ville, Tatiene est coiffeuse, à la,scène elle est bassiste et chantause de Die Firma. Le groupe tourne depuis sept ans. dans les maisons de la culture, des clubs privés, des clubs de travailleurs et ses membres se sont toujours vu refuser leur licence de musicien

ils chantent en allemand et reprennent le Einheitsfrontlied de Brecht et Kurt Weil, sans doute pas dans l'esprit qui sied : lorsque les autorités ont autorisé la réalisation d'une compilation de jeunes groupes, Die Fitma n'a pu en faire partie, pour cause de textes non conformes. En sect ans. its ont composé de quoi remplir plusieurs albums et sont maintenant décidés à enregistrer coûte que coûte, avec ou sans autori-

Mixed Pickles reprend Paint it Black des Rolling Stones comme si c'était un titre des Simple Minds. Leur jeuhe manager les fait chanter en anglais et rêve de tourner là-bas. Le manager a pris des contacts à

Sandow vient des citésdortoirs la banlieue de Kottbuss. Depuis aing ans, comme Die Firme, ils demandent régulièrement à la commission de leur district de leur accorder le statut de musiciens professionnels. Tout aussi régu les professeurs de musique qui composent la commission leur refusent ce statut. Après la venue de Bruce Springsti RDA, ils ont écrit Born in The GDR (né en RDA), encore une preuve de mauvais esprit. Mais les temps changent et le titre a servi à chapeauter la première soirée officielle du rock alterna-

BERLIN de notre envoyé spécial

Le soir du vendredi 10 novembre, Nina Hagen (native de Berlin-Est) et Joe Cocker ont joué à Ber-lin pour célébrer' l'ouverture du mur. L'an passé et celni d'avant, les jounes Allemands de l'Est se pressaient contre ce même mu pour saisir les échos des grands concerts organisés à l'Ouest. En 1987, ceux qui étaient venus écouter David Bowie furent les premiers à crier « Le mur doit tomber - aux vooos venus leur intimer l'ordre de se disperser. L'année suivante, le gouvernement de RDA organisa son propre concert rock (avec Bryan Adams, Big Country et la patineuse Katarina Witte) afin de détourner sa jeunesse des alentours de la porte de Brandebourg. Mais l'attraction de l'autre côté, où Pink Floyd, Nina Hagen on Michael Jackson se produisaient fut la plus forte et les incidents se · Le rock est, en effet, devenu à la

fois la bande-son et l'un des enjeux du grand bouleversement Est-Ouest. C'est à partir de cette constatation que Tony Hollings-worth et sa firme Tribute avaient prévu et organisé Looking East, cette rencontre entre professionnels côté des restes du ridean de fer. Les organisateurs ne se doutaient bien sûr pas qu'en trois jours, les conférenciers venus à Berlin verraient tomber le gouvernement et le bureau politique avant de voir s'ouvrir le mur. Mais au moment où la neincinale préoccupation des grands acteurs de l'industrie musicale occidentale, multinationales du disques ou chaînes par satellites, est de forcer les résistances du marché socialiste - « à chaque fois que je me suis rendu à l'Est pour organiser la consérence, j'arrivais juste apès le type de MTV et avant celui de CBS », dit drôlement Hollingsworth, - le but de Looking East était d'eavisa-ger un rééquilibrage des termes de l'échange.

#### Sponsors et système D

Au cours des vingt rencontres (organisation de tournées, distribution du disque, droits d'auteurs...), un mot revenait à chaque phrase : devises. Les meilleures intentions comme les pires vensient sans cesse buter sur la non-convertibilité du rouble, de l'ostmark, du forint ou du zioty. Dans les salles de conférences de deux palaces est-berlinois (après des négociations ardues, les organisateurs avaient obtenu que les représentants de l'Est puissent y régler leurs notes en monnaies non convertibles), on a done parlé affaires entre cadres branchés et fonctionnaires sérieux ou marginanz des deux camps (producteur bulgare résidant à Los Angeles ou directeur d'un label indépendant britannique). Il ne manquait que les ruses de marketing habituelles dans ce genre de manifestations à POuest: cassettes distribuées à tour de bras, gadget, badges et T-

circule d'ordinaire, enregistrée, où, lors de show-cases (concerts à l'usage des professionnels). Il n'empêche qu'au fil des rencontres, on dressait un répertoire des contorsions obligatoires pour faire voyager le rock d'un camp vers

Youri Makarov, un Estonien

d'une trentaine d'années, organise le Festival de Tallinn et a déjà réussi à y faire venir ces dernières années PIL, Steve Hackett ou le Robert Cray Band. Pour y arriver, il leur propose des cachets bien inférieurs à ceux que ces artistes demandent ailleurs. Ensuite, il cherche des sponsors en Suède ou en Finlande, où l'on reçoit la télévi-sion estonienne. L'argent versé par ces sponsors reste à l'Ouest, où il est directement versé aux artistes. Makarov fait partie de la première génération des indépendants soviétiques (officiellement, il agit au nom de l'Association des musiciens estoniens). En quelques années il a acquis une réputation de profes-sionnel. Quand il faut traiter avec Gosconcert, organisateur officiel des tournées en URSS, on s'expose à d'autres déconvenues. Certes le cachet est versé sans problème, mais on peut jouer devant une salle vide, faute d'affichage en ville - en désespoir de cause, l'accompagnateur d'un groupe estallemand s'est muni d'un porte-voix pour aller chercher ses spectateurs sur la place locale - ou utiliser la sonorisation qui sert d'habitude aux meetings du parti.

BB King, grand ancien du blues, a effectué une tournée dans les pays de l'Est accompagné d'une équipe de télévision soviétique. Tous les frais du guitariste ont été payés et, en repartant, il a emporté le film de sa tournée et ses droits de diffusion en Occident. BB King le revendra aux télévisions occidentales et rentabilisera ainsi sa tournée sans avoir fait passer un seul dollar d'Est en Quest. En Tchécoslovaquie, Supraphon.

le label d'Etat, ne sort que vingt disques de variétés occidentales par an. Le docteur Pavel Smola, assistant au directeur-général, a expliqué pourquoi : « Chaque secteur de l'industrie doit équilibrer ses comptes en devises. Nous devons importer presque toute la technologie de fabrication des disques (la Tchécoslovaquie est l'un des seuls pays de l'Est capable de produire des compact-discs) et nous n'avons presque plus de devises pour acheter des enregistrements étranger. » Une visite au ravon variétés d'un magasin de disques d'Alexander Platz confirme cette grande désolation où le souci d'économie rejoint ce qui reste de crainte de contamination culturelle : quelques disques de blues, un vienx John McLaughlin, les artistes de variétés locaux et officiels et, sur la chaîne du magasin, une version note pour note de La Isla Romita de Madonna par Ines Paulke, meilleure vendeuse (on ne pent s'empêcher d'ajouter par défaut) de RDA.

La solution serait bien sûr que l'Est arrive à exporter son rock à l'Ouest. C'est la conviction de Tony Hollingsworth, représentant la génération morale occidentale, celle de Sting ou Peter Gabriel, qui essaie de gérer son succès matériel sans déroger à une éthique faite d'humanisme, d'antiracisme et de mondialisme. Mais le rock à l'Est n'est pas encore vraiment fait pour voyager. Officiel, il n'existait que pour détourner la jeunesse des produits occidentaux ; alternatif, il est né contre l'ordre établi et a grandi dans des conditions matérielles et politiques qui l'ont encore plus éloigné des critères de professionnalisme occidentaux.

#### La discrétion des majors anglo-saxonnes

Aujourd'hui, les premiers managers de l'Est se prennent à rêver : le Soviétique Boris Grenbenshikov a signé avec CBS, d'autres multinationales sont prêtes à emboîter le pas pour montrer, au moins symboliquement, que les Soviétiques et les autres ne les intéressent pas uniquement en tant qu'amateurs potentiels de George Michael ou de Simple Minds. En revanche, la signature avec un label occidental engage souvent les groupes de l'Est (pour l'instant essentiellement soviétiques) dans un processus de normalisation : paroles en anglais, enregistrement dans un studio à l'Ouest sous la houlette d'un prol'instant, il n'y a pas d'alternative : frontières. Finalement, on a l'idée même de producteur musical est une nouveauté dans les pays socialistes et souvent les responsables des maisons de disques n'arri- un peu moins vite. vent pas à comprendre pourquoi l'ingénieur du son ne suffit pas.

C'est pourquoi Tony Hollingsworth avait tenu à organiser une dernière rencontre autour du thème - La musique angloaméricaine contre le reste du monde? » auxquels participaient les Français présents à la confé-rence, une vingtaine en tout. La scène française apparaît aux Anglo-Saxons larges d'esprit comme un modèle de résistance à l'envahissement anglophone avec, dans le rôle d'Astérix, les Négresses vertes. Mais les termes du débat sont tellement différents d'un pays à l'autre (à l'Est le fait de chanter en anglais a été longtemps considéré comme une attitude subversive par les autorités et donc comme une marque de défi de la part des groupes) que les discours se sont croisés sans jamais vraiment se répondre. Quand Ber-nard Batzen, dirigeant de la société Programme et manager de la Mano Negra a cité en exemple le soutien que le ministère de la culture français a apporté à l'opération - French Revolution in New York > (l'organisation de concerts de groupes français lors du dernier New Music Seminar), on le sentait coincé entre deux scepticismes, celui des Anglo-Saxons qui se passent depuis toujours de l'intervention étatique et celui des indépendants des pays socialistes qui n'imaginent pas cette intervention sans contrepartie politique.

En fait, la liste des absents à ce dernier débat, les majors anglo-saxonnes et MTV d'une part, les labels discographiques d'État des pays de l'Est d'autre part, était révélatrice. Les premiers étaient venus à Berlin pour jauger leurs interlocuteurs, étudier des possibilités concrètes, mais surement pas pour parler politique culturelle. Quant aux seconds, plusieurs de leurs représentants avaient refusé d'intervenir officiellement en faisant valoir que la situation était trop mouvante (dans leur firme, leur pays, leur camp) pour faire autre chose qu'observer et engranger des idées.

Looking East s'est terminé par l'adoption d'une résolution demandant aux gouvernements des deux camps d'assouplir le plus possible les conditions de circulation de la musique et des musiciens, qu'il s'agisse du passage du matériel en douane ou de l'attribution de visas. Avant même que le texte ne soit dactylographie, la RDA ouvrait ses convenu de se revoir l'an prochain. dans l'espoir de faire le point sur une image qui bougera peut-être

THOMAS SOTINEL





مكذا من الاصل

A Marseille, « Peinture-cinéma-peinture » essaie de dresser un bilan des liens que la peinture entretient avec le cinéma

MARSEILLE

de notre envoyée spéciale

Beaucoup de peintres, bien plus qu'on le croit, ont utilisé aussi le cinéma comme moyen d'expression. Episodiquement ou parallèle-ment, de Duchamp à Warhol, en passant par Léger et Dali. Cela aurait du tout naturellement amener, depuis longtemps, à s'interroger sur les rapports entre les deux disciplines. Pourtant cela n'a pas été vraiment fait, ni d'un côté ni de

Aussi l'exposition de Marseille, qui tente de mettre en évidence l'apport du cinéma à la peinture, est-elle, quoique un peu confuse, fort précieuse. Que sont allés chercher les peintres du côté du cinéma? Qu'y ont-ils pris? Dans quelle mesure peut-on cerner cet apport, en dégager la spécificité? Autant de questions soulevées dans le parcours de la Vieille Charité, qui entend donner un aperçu complet de l'histoire de la relation depuis les années 10, d'abord à travers l'iconographie du cinéma dans la peinture, puis en proposant une analyse de la peinture à travers trois données du cinéma : le mouvement, le montage, la séquence.

Dix mêmes visages de Liz (Taylor) répétés en noir sur fond argenté à l'intérieur d'un seul cadre, plusieurs Marilyn Monroe aux traits rongés par le make-up sérigraphique, nous plongent d'emblée, avec Warhol, dans une atmosphère de film. Parce qu'il y a le sujet, parce qu'il y a le gros plan, parce qu'il y a l'irréalité des images altérées par la reproduction et l'inconsistance de la technique picturale. Si un lien étroit existe entre

Opération portes ouvertes au

Quai d'Orsay - grandes ouvertes sur le passé, entrouvertes sur le présent : pour célébrer le Bicente-

naire, le ministre des affaires étran-gères, M. Roland Dumas, prête ses salons pendant les week-ends à une

exposition sur . La diplomatie pen-dant la Révolution ».

Accueilli par les portraits des grands de l'époque, le visiteur suit

à travers plus de deux cents docu-ments authentiques extraits

d'archives publiques et privées, françaises et étrangères, le récit

très pédagogique d'une douzaine d'années (1789-1800) qui n'ont pas fini d'ébranler le monde. Parmi les plus curieux, la correspondance de Louis XVI et du pape à propos

une liste des agents secrets de l'an III avec leurs émoluments, le

« serment de haine » contre la royauté et l'anarchie, que devait prêter le personnel du ministère sous le Directoire, le traité de

Campo-Formio signé de la main de

Bonaparte avec, énoncées en superbe calligraphie, ses clauses

le parcours fléché qui, après le pasinvite à découvrir toutes les façons dont les peintres se sont emparés du cinéma pour enrichir leur thé-

D'Auguste Chabaud, qui en 1907 introduit dans son Paris de nuit le mot « cinéma » à côté des inscriptions Louvre et Moulin Rouge, au tableau de Martial Raysse, Ciné de 1964, où cette fois le mots - ciné - est écrit en lettres de néon, à gauche de trois pin-up en maillot de bain entourées d'un envoi de fleurs, cette première grande partie de l'exposition nous promène du dehors au dedans de la salle obscure, de la rue et des affiches au public dans le noir, face à l'écran. Celui-ci peut être hors champ (Schlemmer), mais aussi pris dans la peinture : Saura y met une star en posture avantageuse, qu'il peint à la manière réaliste, alors qu'il traite la salle d'un seul tenant comme un grouillement informe de pensées bouillonnantes et convergentes.

> En mal de mouvement

L'écran étant là, il ne pouvait pas ne pas envahir tout l'espace du tableau, s'y substituer pour donner des images de baisers, d'étreintes (Picabia, Aillaud, Schnabel...), de stars, tour à tour sacralisées et démythifiées, voire empaquetées (par Christo). B. B., Garbo, l'imagerie du cinéma, c'est l'affaire du pop art et du nouveau réalisme, mais aussi des peintres de la figuration narrative. Ces derniers tentent d'ailleurs d'adapter le mode de récit spécifique du cinéma : le nture et le cinéma, c'est bien montage (Monory dans Meurtre là, se dit-on, avant d'entreprendre nº 10/2-1968); ou bien de créer un

La plus émouvante par sa conci-

sion même est sans conteste la dépêche de Jean Debry, plénipo-tentiaire français au Congrès de

Rastadt (où s'évanouirent les

espoirs d'une paix durable) annon-cant l'attentat dont il venait d'être

victime : « Mes deux collègues ont

été assassinés près de Rastadt; je viens d'arriver à Strasbourg

comme par miracle. . Le docu-

ment est signé « pour copie » par Chappe qui, bouleversé, le transmit

En prime, les visiteurs ont un aperçu du Quai d'Orsay (seul ministère français avant Bercy

construit spécialement pour sa fonction) et de ses salons chargés

d'ors datant du Second Empire, notamment du salon de l'Horloge

réservé aux actes diplomatiques les

Ministère des affaires étran-

gères, 37, quai d'Orsay, les

samedis et dimanches, de

10 h 30 à 17 houres jusqu'au

M.D.

qu'il venait d'inventer.

ne par le télégraphe optique

Le bicentenaire des diplomates

Au Quai d'Orsay, une exposition

sur « La diplomatie pendant la Révolution »



Des œuvres, comme cet ssemblage de Fernand Lèger de 1924, que le cinèma inspire peut-êtra...

scénario en une suite de tableauxséquences : l'œuvre collective d'Aillaud, Arroyo et Recalcati d'après la nouvelle de Balzac, Une passion dans le désert.

Après ce copieux cocktail d'images, qui en dit trop ou pas assez, l'exposition en vient aux années 10 et 20 quand les peintres d'avant-garde ont pensé le cinéma comme un moyen de prolonger leurs recherches, voire comme le lieu idéal où pourrait se réaliser le rêve d'une synthèse des arts. Le cinéma expérimental est donc né, d'abord d'une peinture en mai de mouvement qui, depuis 1912-1913, cherchait à traduire le dynamisme de la vie moderne, ce . tout court, tout bouge, tout se transforme rapidement » du manifeste de la peinture futuriste, que les images fixes ne paraissaient plus pouvoir exprimer.

L'exposition évoque toute cette agitation depuis Balla, Villon, Kupka, Survage et Sonia Delaunay. Dont les recherches de rythmes, les contrastes simultanés, les décompositions répétitives du mouvement, l'enchaînement dynamique des plans à la surface de la toile viendraient du cinéma? Sans doute, mais alors de l'image même de l'outil, de la caméra et du dérou-lement de la pellicule, et non de ce qui à l'époque est projeté sur les écrans. D'une réflexion sur le potentiel du cinéma en somme, combiné à d'autres apports, celui de Muybridge et Marey, notamment.

Les futuristes, les suprématistes, les dadaïstes, les surréalistes, Duchamp, Man Ray, Picabia, Richter, Dali, etc. ont au moins pour un temps misé sur le cinéma, et travaillé pour lui. Pour échapper au domaine de la peinture juste-ment ou parce ce que le cinéma

leur permettait de rendre vraisemblable l'impossible, de manipuler des associations d'idées, de traduire le mouvement de l'inconscient. Le texte ouvrant la section montage nous dit que les peintures dont on comaît les goûts et les expériences cinématographiques s'inspirent dans leurs compositions du montage de cinéma. Que voit-on dans cette partie de l'exposition? Entre autres, des œuvres de Léger, des photomontages de Moholy-Nagy, un tableau de Picabia, le Sphynx, dans lequel il brouille des images, des œuvres de Magritte dont l'Evidence éternelle où le corps d'une femme est découpé en cinq tableaux, de la tête au pieds, une peinture de Dali pour Spell-bound (la Maison du D Edwardes d'Hitchcock), un triptyque de Bacon, un tableau de Matta... des œuvres que le cinéma inspire peutêtre, mais dont la construction ne ple adaptation de procédés cinéma-

> < La valeur de l'objet »

Léger, auteur d'affiches pour la Roue de Gance, de décors pour L'Herbier, et du film Ballet mécanique, est un bon exemple de la dif-ficulté à préciser ce que la peinture doit au cinéma. Lui qui aurait failli lacher celle-ci pour celui-là, dira d'ailleurs : « Le cinéma, à part qu'il m'a confirmé dans la valeur de l'objet, ne m'a pas servi pour la peinture ». Mais il reconnaîtra aussi.: « Le grossissement du plan, l'individualisation du détail m'ont servi dans certaines composi-

Rien ne va vraiment de soi dans cette exposition à problèmes. Une curieuse exposition, où tout est donné, où malgré les références multiples au septième art contenues dans les œuvres, ce qui est montré ne parvient pas à convain-cre au fond de l'importance du rôle du cinéma dans la peinture (sanf dans des cas exceptionnels, comme celui de Warhol). On y est plutôt amené à penser que l'étude des moyens du cinéma n'a fait que permettre aux artistes de mieux cerner les moyens spécifiques de leur art (sans quoi, ils auraient fait du cinéma). D'où l'envie de renvoyer les deux modes d'expression dos à dos. Tout en reconnaissant malgré tout que le cinéma a pu exercer sur la peinture un pouvoir occulte, indéfinissable, qu'on voudrait, bien sûr, tenter de définir en recréant un nouveau parcours, maintenant que celui-ci a débroussaillé le terrain. Par exemple autour de l'idée d'écran, de transparence, de grain, de gros plan, d'irréalité des images, de magie, de raccourci entre le ctateur et l'œuvre. D'abstraction et d'images fixes. Pour voir.

GENEVIÈVE BREERETTE

 ▶ « Peinture-cinéma peinture ».
 Centre de la Vielle-Charité,
 2. rue de la Charité, Marseille. squ'au 12 janvier. Exposition sous la direction de Germain Viette. Catalogue comportant de nombreuses collaborations d'uniMUSIQUES

# « Visage nuptial » de Pierre Boulez

Après quarante-trois ans Boulez crée à Metz la version définitive de son premier chef-d'œuvre

de notre envoyé spécial

Les dix-huitièmes Rencontres internationales de musique contennoraine ont débuté ieudi soir, 16 novembre, dans le nonveau temple de la musique à Metz, la salle de l'Arsenal imaginée par Riccardo Bofiil, en forme de basilique romaine où les gradins, très pentus, du public descendent derrière et devant l'orchestre, invitant à une concentration très particulière de l'attention et de la communion entre acteurs et auditeurs.

D'ici à dimanche, nombreuses seront les créations de compositeurs tels que Donatoni, Mefano, Zender, Alsina, Halffter, Marco, Amy, Chaynes ou Dalbavie, ou des reprises mémorables comme celles de Déserts de Varèse ou du Giardino religioso de

L'Arsenal était comble pour l'onverture, où, vingt-quatre neures avant le concert-concours du Festival d'automne de vendredi, salle Pleyel, Pierre Boulez donnait la création de Visage nuptial dans sa troisième et définitive version après deux très helles exécutions châtovantes et magiques d'Eclats-multiples et du Soleil des eaux, qui rayonnaient dans cette salle avec un étonnant relief, une brillance et une violence superbes.

Des voix sœurs

Visage nuptial est une composition particulière dans l'œuvre de Boulez en ce qu'elle accompagne toute sa vie de compositeur. Il avait vingt et un ans en 1946 quand il la commença, sous forme de musique de chambre; il en donna une grande version orchestrale à Cologne en 1957, refusa de la reprendre telle quelle en 1981, et enfin la remania entièrement ces dernières années pour des raisons qu'il indique parfaitement dans 'interview donnée à André Velter (le Monde du 16 novembre).

Mais, ainsi qu'il l'a raconté à Metz au cours d'une causerie passionnante, le rapport de la nusique au texte n'a jamais changé, la forme déterminée par le poème de René Char est restée identique, contraignante sous l'élargissement des voix (un chœur de femmes s'ajoutant aux deux solistes, soprano et contralto) et de l'orchestre, qui s'est extraordinairement ramifié, avec beaucoup de nouvelles perspectives, de dérives et d'écho. L'œuvre s'est d'ailleurs accrue de moitié depuis 1957 et atteint

trente et une minutes. Ce vaste poème en cinq parties de l'attente de l'amour, de la consommation, de la paix et du retour à la solitude a tout à la fois la somptuosité cosmique du dernier Boulez, le lyrisme

abrupt, voire brutal de la poésie de Char, et le côté très ouvragé. à la limite presque précieux, des structures vocales du composi-teur de Pli selon Pli, même si elles paraissent ici très assou-

Le jeu des solistes et du chœur est d'une qualité extrême, des voix sœurs nageant à travers le flot et les éclats, à l'unisson ou se répondant, s'interpellant, se substituant les unes aux autres comme des poissons ou des sirènes. Les deux femmes d'abord presque timides dans Conduite, puis avec des réso-nances du chœur (Gravité) en un cheminement tendre et sensuel de plus en plus intense dans une forêt de rythmes de petites cymbales indiennes.

On débouche sur le Visage nuptial, le centre du poème, de l'exaltation, de l'extase, fresque colorée aux moments contradictoires, tour à tour vive, éclaboussant en acclamations (on pense aux Petites liturgies de Messiaen), an milieu de percussions sèches, joyeuses et brutales, puis aux mouvements plus amples, calmes et sereins, qui laissent à nouveau bondir l'enthousiasme avant une conclusion presque immmobile dans la paix. Mais il est bien difficile de saisir d'emblée toute la richesse de cet orchestre déchaîné, moëlleux, profond et chaleureux.

Déjà le temps s'enfuit, les chœurs déclament sur une note un très beau poème (Evadné), et l'œuvre se referme sur un Posttées et dissimulées tour à tour par le vent comme une vision mélancolique qui s'efface dans l'harmonie du monde et une sorte de plénitude stellaire.

Admirable interprétation, on s'en doute, de l'orchestre et des chœurs de la BBC, avec Phyllis Bryn-Julson et Elizabeth Laurence, sous la direction du com-JACQUES I ONCHAMPT

Salle Pleyel, le 17 novembre, à 20 h 30. Avec la création mon-diale de la Ville d'en heut d'Olivier Messiaen.



CONTRACTOR STATE OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRA Ne commandez pas votre PEUGEOT 205, 309, 405, 605 sans nous avoir rendu visite! 800 voitures en stock permanent en livraison immédiate toujours plus avec la griffé en fonction des options choisies 8, rue du 4 septembre 75002 PARIS 242.61.15.68 4, rue de Châteaudun 75009 PARIS 242.85.54.34 227, bd. Anatole-France 93200 ST-DENIS 248.21.60.21













1

ESTABLE.

A STATE OF THE STA a tree progr E . alteres

A to B. Butter of St.

The second second Adries - Was on Carcus

FREAM

**Nei intime** 

The same

COUEVEERO

# isage nuptial, Pierre Bouler

di k

Area and a second and a second

Eggw.

SERVE IN THE SERVE

W. Sept.

and the Professional Confession of the

Marian por to

Switzer ...

المراجع والمتحافظة

ingential and the second

है के क्रिकेश रहा

Alberta .

# CULTURE

THE PART OF THE PROPERTY OF THE PART OF TH

# Les enfants de nulle part

Il existe encore des pièces de Brecht inédites. Le Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis monte l'une d'entre elles : « Le Chien noir ». . Tandis qu'au Petit Odéon est mis en scène « le Mobile d'Aurora ».

< Le jour de sa majorité, Aurore «Le jour de sa majorité, Aurora Rodriguez fit savoir dans un journal de la ville qu'elle désirait être enceinte. Elle priait le futur père de l'enfant qu'elle voulait mettre au monde de se jaire connaître; toutefois elle était décidée à ne pas l'épouser ni à entretenir avec lui une quelconque relation. Celui qui serait prêt à accepter une relation aussi courte, limitée à l'acte de procréation, devrait être sain de corps et d'esprit.» corps et d'exprit. »

C'est en 1911, dans le quotidien du port d'El Ferrol, qu'Aurora Rodriguez fait passer cette Rodriguez lait passer cette amonce. Et comment ne pas songer à une autre petite amonce, qui serait à l'envers de celle-là l'amonce qui est le début de la nouvelle de Kleist, la Marquise d'O: « A M..., ville importante de la haute Italie, la marquise d'O..., une veuve d'excellente réputation, fit connaître par la voie des gozettes que, sans s'expliquer com-ment, elle se trouvait enceinte, que le père devait se présenter pour reconnaître l'enfant qu'elle mettrait au monde, et que, pour des considérations de famille, elle était résolue à l'épouser ».

Cependant la marquise et l'ano-nyme maternité que raconte Kleist-sont imaginaires, des inventions de l'esprit, alors qu'Aurora Rodriguez est une Espagnole qui a réellement existé, né en 1890, morte dans un asile psychiatrique en 1955.

Aurora Rodriguez avait été une enfant, puis une jeune fille, dont l'indépendance d'idées déterminait une solitude. Elle ne pouvait songer à partager ses jours avec un mari. Cette indépendance, elle la tenait pour une grande part de son père, un homme qui n'avait les opinions, les réactions, de personne.

Plus tard les magistrats, les médecins ne purent comprendre pourquoi au juste Aurora Rodriguez n'avait pas choisi d'agir par elle-même, et avait préféré donner naissance à une fille qui parvien-drait à établir la liberté et la justice

#### < Jardin de la sagesse »

Cette fille, qu'Aurora nomma Hildegart, ce qui signifie « jardin de la sagesse », montra des facultés rares. A trois ans, elle matrisait perfaitement la machine à écrire. A treize ans, elle était étudiante en droit. A quatorze ans, elle militait dans les rangs du Parti socialiste et publiant des articles politiques dans El Socialista. Bien la petite-fille de son grand-père Anselmo, elle n'admetrait pas toutes les orienta-tions du Parti socialiste, dont elle démissionna pour magner les rames des l'édéralistes. C'est peu de temps après, à dix-louit ans, qu'elle perdit confiance, et demanda à sa mère de la tuer. Aurora Rodriguez atten-dit que sa fille soit endormie, tira quatre balles de revolver, et alla trouver un ami avocat qui la conduisir au palais de justice. Elle fut condamnée à vingt-six ans de prison, puis transférée dans un

S'aidant de nombreux articles et des treize livres publiés par Hildegard, ainsi que des entretiens qu'eut l'écrivain Eduardo de Guzman avec Aurora en prison, l'Autrichien Erich Hackl,

du 20 au 25 novembre, 20 h 30

**LUC FERRARI** 

Journal intime

avec Lisette Malidor,

Sous le titre le Mobile d'Aurora.
La traduction française a été
publiée par Fayard. C'est un beau
livre, dont l'écriture impassible,
«factuelle», rappelle en effet celle
de Kleist dans la Marquise d'O,
celle de Kaffea aussi braqu'il fait
comme s'il restait tout à fait étranger aux anomalies qu'il raconte.

L'un adaptaties par Mar Mar

Une adaptation, par Marcela Salivarova, du Mobile d'Aurora est à présent donnée sur la scène du Petit Odéon.

Ce théâtre du Petit Odéon a, catre autres qualités, celle de met-tre le spectateur tout près de l'acteur. Cela nous permet de par-teger l'art admirable de Christiane tager l'art admirable de Christiane Fersen, qui joue Amora Rodriguez. La mise en scène et le décor, peutêtre un peu compliqués, qui semblent s'inspirer de certaines toiles à 
la fois naturalistes, oniriques et 
volontairement triviales de Salvador Dali, n'empêche pas d'être 
remné, grâce à Christine Fersen et 
à la jeune Catherine Bangne (Hildegart), par cette destinée d'une 
mère et d'une fille qui, telles les 
héroines grecques, acceptent et 
refusent hasard en nécessité.

Dans la petite salle du Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, Filip Forgeau met en scène, pour la première fois en France, une courte

pièce de Brecht, le Chien mort. C'est un dialogue, mi-déraison mi-tronic, entre un empereur et un mendiant. Brecht a écrit cela en 1919, lorsqu'il se remettait mal de

aujourd'hui âgé de trente-cinq ans, a publié le récit de cette aventure, sous le titre le Mobile d'Aurora.

La traduction française a été

Brecht a composé alors de religies. Cuvres mineures, dont le véritable tou est difficile à deviner. Par moments il y a des passages de l'humour ténébreux de Brecht, de son alliance de possie amère et de culture contrariée. Par exemple, l'empereur demande au meudiant : « Qui donc te nourrit? », et le mendiant répond : « Un garçon, de temps en temps. Un garçon qu'un ange fit à sa mère alors qu'elle volati des pommes de terre. » Ce qui, curieusement, recoupe les « annonciations revisitées » de la marquise d'O et d'Aurora Rodri-

> La mise en scène de Filip For-La mise en scene de l'imp l'orgean est d'une jeunesse coupable :
> lourde, insistante, dramatique...
> Claude Guyonnet (l'empereur) est
> comme d'habitude pénétrant, fia,
> attachant, d'une belle éfégance de
> joue faux, d'une voix tendne et
> machinale, mais il est un bon
> acteur, qui va vite retrouver la
> forme, dans cette pièce ou dans une forme, dans cette pièce on dans une

> > MICHEL COURNOT.

► Le Mobile d'Aurore, d'Erich Hackl, Pents Odéon. Du mardi au samedi, 18 heures, dimanche 18 h 30, jusqu'su 3 décembre. Tél.; 43-25-70-32.

▶ Le chien mort. Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis. Jusqu'au 10 décembre. 20 h 30, du mardi au samedi. Dimenche, 17 heures. Tél.: 42-43-17-17.

# Tranches de vie en BD

« Les Petits Aquariums », de Philippe Minyana : une énorme farce que le punch de Judith Magre et de Florence Giorgetti ne sauve pas de l'opacité

Philippe Minyana fait partie de la jeune et prometteuse génération d'auteurs français qui metteat en pièces, à divers titres, le quotidien et la psychologie frilense. Du Diner de Lina à Chambres ou Inventaires, il peint des tranches de vie plus ou moins au vitriol, mais bien loin de ce qui fut le théâtre du quotidien.

Dans les Petits Aquariums, Philippe Minyana a réalisé un collage de textes antérieurs ou inédits, et écrit d'autres fragments, directement à côté du plateau. Cette fois, il a grossi le trait travaillé il a grossi le trait, travaillé l'énorme, l'exagéré, les fantasmes d'une famille très psychotique. Sa farce se situe entre Reiser, pour la grossièraté métheure et l'exagére. grossièreté méchante, et Cami, pour la légèreté grinçante et les chansons banales. Mais elle n'est pas à la hauteur, tourne à vide et sent trop les ficelles de fabrication. Il s'agit d'un triptyque : dans le Sang ou le Salon hauté d'une famille brindezingue, deux sœurs hystériques s'étripent et s'aiment antour du cadavre de papa, tandis qu'autour de leur libido très proqu'aitour de leur aude tres pro-noncée gravitent un ex et un amant qui ne sont pas en reste. Suit le Deuil ou la Vengeance du singe, sanglante querelle entre un chum-panzé et l'enfant perfide d'une mère indigne. Dans le Temps ou Greta et Nicole, Judith Magre et

Florence Giorgetti mi-vierges mi-putains attifées en tableaux champetres et vivants observent la décadence de leurs corps.

Entre chaque partie, tel un messager épique, un comédien, crâne rasé, tenue marin Petit-Bateau ou chevalier médiéval, selon, s'avance de viande sanguinolente.

Les comédiens composent, hant et faux, comme il se doit, avec cette farce : Jean-Jacques Scheffer, le mari, et Jacques Verzier, l'amant, épaulent le numéro de divas désopilant de Judith Magre et de Florence Giorgetti. On entend, ce n'est pas difficile, qu'or nous parle de sexe, de sang, de vio lence, celle de la familie, celle du monde. Mais où Minyana et Cantarella veulent-ils en venir? Ces Petits aquariums restent opaques décidement c'est la version opti-miste. Dans la version pessimiste ils ne nagent pas au-dessus du niveau des plates-bandes dessinées.

ODILE QUIROT ➤ Théâtre de la Colline. Jusqu'au 20 décembre. Tél. : 43-66-43-60.

# COMMUNICATION

Selon une étude de l'IDATE

#### Le Japon dispute aux Etats-Unis la domination du marché de l'audiovisuel

Du 15 au 17 novembre, les onzièmes Journées internationales de l'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe (IDATE) ont fait le point sur l'économie de la communication, « tirée » par les services, et dont la mondialisation va croissant.

Déréglementation des télécom-munications et de l'audiovisuel font de ces secteurs un terrain mouvant, où les correprises ne peuvent plus raisonner dans le seul cadre natio-nal. C'est bien pourquoi les dix-huit ateliers et les tables rondes des Journées réunies à Montpellier out été largement ouvertes aux éclai-rages étrangers. Même si cette ouverture s'est limitée bien souvent anx pays développés de l'OCDE, leur part étant prépondérante dans les quatre grands marchés dont l'IDATE dresse un panorama chif-

Ainsi, en 1988, les 300 milliards de dollars (1 900 milliards de francs) des services de télécommunications se partagent pour l'essen-tiel entre l'Amérique du Nord (50,2 %), la CEE (26,7 %) et le Japon (15,3 %). La domination des trois grandes zones est encore plus forte au sein des 146 milliards de dollars du marché des services informatiques, avec respective-ment 57,6 %, 22,2 % et 10,6 %. En revanche, parce que leurs besoins sont gigantesques en la matière, la part des pays de l'Est et des pays en développement dans les achats de matériels de télécommunica-tions devrait croître de 21 % actuellement à 37 % en l'an 2000, sur un total passant de 88 milliards

la fin du siècle. Même si les échanges entre

zones sont encore limités en raison de barrières protectionnistes ou normatives, les stratégies des fourseurs se mondialisent, et leurs structures anssi

L'audiovisuel, dont les cent pre-mières entreprises totalisent environ 58 milliards de dollars de chif-fre d'affaires, n'échappe pas à ce mouvement. Si le poids des troisgrands « networks » américains les place largement dans le peloton de tête « voir tableau), la montée

accentuée avec le rachat de Columbia par Sony. Quant à la fusion Time Warner, elle placerait le nouvel ensemble au cinquième rang dans l'audiovisuel (avec 2 897 millions de dollars), même s'il peut, grace à son fort écrit (presse et livre), revendiquer le titre de premier mondial des médias. En comparaison, les groupes français font figure de nains audiovisuels : les quatre premiers réunis n'arriveraient qu'au douzième rang sur la planète.

#### Les géants mondiaux...

| CHIFFRE D'AFFAL<br>(ca millions de d      |                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| L_                                        |                                                                                                                                                                        | Total                                                                                   | Doest andiov.                                                                          |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Capital Cities/ABC (E-U) General Electric/NBC (E-U.) Fuji Sankei (Japon) ARD (RFA) CBS (E-U.) NHK (Japon) Sony (Japon) MCA (E-U.) Fininvest (Italie) Bertelsmann (RFA) | 4 773<br>50 089<br>4 876<br>2 970<br>2 780<br>2 737<br>9 810<br>3 024<br>4 748<br>6 434 | 3 749<br>3 638<br>2 970<br>2 970<br>2 780<br>2 737<br>2 577<br>2 290<br>2 152<br>2 143 |

#### ...et les Français

| 31 | 729<br>711<br>468<br>423 | 729<br>711<br>468<br>423 |
|----|--------------------------|--------------------------|

Le C.A. audiovisael comprend les activités de production/distribution/dif-fusion dans les sous-secteurs cinéma, radio, TV, services pour le câble et le disque, mais non la gestion de réseaux câblés. Source : Analyse industrielle IDATE.

#### Pour s'implanter sur le marché européen des séries télévisées

#### Paramount prend une participation dans le capital d'un producteur britannique

Paramount Television, filiale d'une des grandes « majors » holly-woodiennes, vient d'acheter 49 % du capital de Zenith, un producteur britannique contrôlé par le groupe Carlton Communications. Le montant de la transaction n'a pas été précisé. Zenith est un producteur spécialisé dans les séries télévisées haut de gamme et a travaillé avec des réalisateurs comme Robert Altman, Stephen Frears ou Nicolas Roeg. La société a aussi une division spécialisée dans les une division spécialisée dans les jeux télévisés, Action Time, et une autre filiale, Zenith North, qui se consacre aux programmes musi-

Carlton Communications, qui

les laboratoires Technicolor. Son bénéfice a atteint environ 500 millions de francs l'an dernier pour un chiffre d'affaires dépassant 2,2 milliards de francs.

Les dirigeants de Carlton estiment que l'accord avec Paramount, qui distribuait déjà les productions de Zenith, renforcera la position de la société sur le marché mondial des programmes. Mel Harris, président de Paramount, ne cache pas que cette alliance est un moyen de pénétrer plus directement sur le marché européen de la télévision. dont la forte demande en programmes représente le marché le est un groupe britannique en pleine ment du câble aux Etats-Unis .

#### La concentration dans la presse américaine

#### La Cour suprême autorise la fusion de deux quotidiens à Detroit

WASHINGTON

La Cour suprême a approuvé, par quatre voix contre quatre (selon la règle, un vote partagé est considéré comme affirmatif) un accord de fusion passé entre les deux principaux quotidieus de Detroit. En vertu de cet accord, le Detroit Free Press et le Detroit News maintiendront des rédactions séparées, mais leurs opérations publicitaires, de distribution et de publicitaires, de distribution et de production seront communes. Ces quotidiens appartiennent à deux des plus importants groupes de presse américains: Gannet contrôle le News et Knight Ridder

létient le Free Press. Les deux journaux se sont livrés entre 1981 et 1985 une guerre des prix qui s'est traduite par des pertes importantes : 23 millions de dollars pour le News, 39 millions de dollars pour Free Press menacé de fermeture. La fusion se traduira par la perte de 450 emplois, mais n'affecte pas la rédaction. Au bout de cinq ans d'application de l'accord prévu pour une durée de cent ans, les deux groupes prévoient de se partager plus de 100 millions de dollars de bénéfices anmellement.

annuelement.

La décision de la Cour provoque des remous dans les milieux de presse. En août 1988, l'attorney général avait autorisé les deux chaînes de journaux à conclure un accord d'e opérations conjointes -, communément appelé JOA (Joint Operations Agreement), existant Operating Agreement) existant dejà dans d'autres villes. Une JOA est une exception aux règles anti-trust prévue dans une loi de 1970

en faveur de journaux en « danger Un groupe de citoyens du Michigan pour une presse indépen-dante - a, en vain, fait valoir que la preuve n'avait pes été établie que le Free Press était au bord de la faillite. En fait, il accuse les journanx de Detroit d'avoir artificiellement diminué leurs revenus par de très bas tarifs de publicité et d'abonnement, anticipant les gros béaéfices qu'ils tireraient d'une JOA. Ils estiment que les deux journaux se sont engagés dans une guerre des prix pour aboutir à créer un monopole et éliminer la concur-

D'autre part, une nouvelle géné-ration d'hebdomadaires en compé-tition serrée avec les quotidiens dans au moins cinquante villes ont exprimé leur mécontentement. Le président de leur association estime que la décision de la Cour aboutit à une subvention gouvernementals de milliards de dollars à des

rence. Il est évident que la décision renforce la tendance à la concen-

« C'est la fin de la compétition entre les quotidiens », a déclaré un sénateur du Michigan en soulignant que dans vingt-cinq autres grandes villes, les deux quotidiens engagés dans une bataille serrée seront encouragés à fusionner. Mais, selon les experts, le vote partagé de la Cour suprême ne crée pas un précédent et devrait décou-rager d'autres journaux à s'inspirer de la tactique employée avec succès à Detroit.

HENRI PIERRE

#### Un arrêt de la cour d'appel de Paris La Cinq pourra retransmettre les grandes rencontres sportives

La Cinq vient d'obteuir de la cour d'appel de Paris de pouvoir retransmettre les grandes rencontres sportives internationales dans les mêmes conditions que les autres chaines françaises membres de l'OFRT, la branche française de l'Union européenne de radiodiffusion (UER).

S'estimant victime de pratiques anticoncurrentielles qui aboutis-saient à donner systématiquement la priorité pour les retransmissions de football, tennis on des Jeux olympiques à ses concurrentes adhérentes de l'organisme depuis plus longtemps qu'elle, la Cinq avait (fin septembre), porté plainte contre l'OFRT auprès du Conseil de la concurrence avec demande de mesures conservatoires, mais avait été déboutée. Mercredi 15 novembre, la pre e de la cont ordonné - la suspension des intérieur de l'OFRT contestés par la chaîne jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence ait statué au fond sur la plainte de la Cinq. La cour a en effet estimé que ce règlement empêche la Cinq de convrir des événements qui participent a sa mission de service de télévision à vocation générale.

#### Le dépôt de bilan de l'agence de presse

#### L'intersyndicale dénonce la « volonté de liquidation » de PACP Il n'existe pas de plan de relance

écrit de l'Agence centrale de presse, ce plan ne peut donc être communiqué. Telle est, en substance, la réponse du tribunal de grande instance de Paris à la demande du comité d'entreprise de l'ACP, qui avait assigne en référé, jeudi 16 novembre, le PDG de l'agence, M. Alain Couture, et la société Maxwell Médias, en vue d'obteuir communication d'un tel plan. M= Huguette Le Foyer de Costil, premier vice-président du tribunal, a donné acte au PDG et au principal actionnaire de l'agence qu'e ils déclarent qu'il n'existe pas de plan édité ou de document écrit qui aurait pu ou pourrait être remis au comité d'entreprise de l'ACP». En conséquence, il ne sera pas remis de plan au président du tribunal de commerce le vendredi 17 novembre, lors de la déclaration de cessation de paiement, et le comité d'entre prise sera informé de la procédure.

Rappelant qu'un plan de relance avait été évoque à plusieurs reprises, y compris après le dernier conseil d'administration, mercredi dernier, l'intersyndicale estime que d'« une certaine manière, la justice de liquidation de la deuxième agence française par le groupe Maxwell».



a way been at men

See Carried Free

en Maria an

. जिल्हामार के किया के किया के किया के किया है।

. . .

Seen .

- 1 - ·

\* 1

3.0

حرج مدادها

4 ,

STEVERE MUSICIAN







The same of the sa





# **Grand Prix** du financement PEUGEOT

**Pole position** 

Conduite maîtrisée

PAR MOIS PENDANT 18 MOIS

**Location avec option** d'achat sur 60 mois\*

et 14350 F TTC de 1er loyer majoré) à 1371,86 F TTC. Option d'achat finale 11480 F TTC. Coût total en cas d'acquisition 82,076,26 F TTC (hors assurances).

**Grand confort** 

PAR MOIS PENDANT 12 MOIS

**Location avec option** d'achat sur 60 mois\*

Par exemple pour une 405 GL 1400 cm<sup>3</sup>. Prix tarif au 8/09/89 : 73 000 F TTC. 1st versement de 29 200 F TTC (10950 F TTC de dépôt de garantie et 18 250 F TTC de 1ª loyer majoré) suivi de 12 loyers de 452,60 FTTC et de 47 loyers de 1284,80 FTTC. Option d'achat finale 13 687,50 F TTC. Coût total en cas d'acquisition 97754,30 F TTC (hors assurances).

1 TW

The Lord House 14 The same of the same of

STA STE SAME

3212. 22.

**Longue route** en souplesse

Location longue durée (36 mois / 45 000 km) \*

Par exemple pour une 205 Junior Prix tarif au 8/09/89 : 48750 F TTC. 1<sup>et</sup> loyer majoré de 15 284,63 F TTC suivi de 35 loyers de 659,63 f tTC (hors assurances et entretien).

\* Offres valables jusqu'au 28 décembre 89, réservées aux particuliers sur yétricules neufs Année Moéèle 90 (hors véhicules utilitaires). Sous réserve d'acceptation du dossier par DIN pour le crédit et LOCADIN pour la location avec option d'achat et la location longue durée (Groupe CREDIPAR).

PAR MOIS

Avant John Wayne et ses petits-fils qui continuent à animer le paysage, on vit ici des Apaches se heurter aux Espagnols et des Navajos subir les assauts de colons blancs en marche vers la nouvelle frontière.



# L'Arizona de John Wayne

nature dans toute sa violence. Le suisselet qui serpente sons les frondaisons de voods et de junipers peut en rice sèche, cassante, exigeante, ce spectacle la terreur sacrée des indigènes, leur soumistion reli-gieuse à la terre et à la montagne, l'attachement farenche à leur sol aussi. Onelone chose comme la tendresse et la fronsse qu'inspire aux marins le vieil océan.

L'Arizona, quarante-huitième état de l'Union, incorporé en 1912, apparticat à un vaste ensemble géographique et culturel, le Sud-Ouest, qui englobe son voisin et jumeau le Nouveau-Mexique, un bout de Texas, le sud du Colorado et de l'Utah, un morceau de Nevada et de Californie, s'inclinant doncement vers le golfe de Californie dans une succession de bassins que séparent des chaînes conrant grossièrement du nordouest au sud-est. La sécheresse du climat jointe à la violence brève des précipitations a suscité une érosion franche laissant à vif les roches les plus dures, gravant dans le sol ces gorges profondes et ces canvons encaissés.

L'Amérindien préhistorique a hanté ces lieux, vécu dans ces cavernes perchées au flanc de falaises abruptes sous des climats divers au gré des glaciations. Il est généralement admis qu'il est d'origine mongole et que, chasseur, il suivit les hordes de mammonths. chameaux, chevaux, bisons etautres animaux plus étranges encore - comme le gros paresseux dont on trouve des traces à plusieurs reprises sur le continent - à travers le détroit de Behring quand celui-ci était encore un isthme. Il ne compaît pas encore l'arc et les flèches qui seront la marque de ses attributs guerriers futurs mais il a dejà mis an point une arme meurtrière, l'atlat!, un javelot complété d'un bitton souple destiné à catapulter l'arme avec plus de force, une espèce de « hanco-lance» en

Aux environs du troisième millé-

ES landes arides out va de la culture du mais va créer des se pétrifier les Titans. sociétés semi-sédentaires que l'on Rien ici de paisible. La distingue selon leur implantation géographique en Cochise-Mongollon (Arizona du Sud-Est), Oshara-Anasazi (bassin central) Hohokam (Sud-Ouest) et Hakaun instant se muer en torrent taya (chaîne Pacifique). Les dévastateur emportant tout sar son mieux connus, les Hohokams passage. Partout, même dans la avaient développé au bord de la forêt de pins ponderosas des lauts rivière Gila un réseau complexe de plateaux, le roche affleure, denn- canaux d'irrigation qui atteste dée, visible. Mère Nature en mour- d'une civilisation avancée. Un autre classement se réfère aux arteroire meurtrière. On saisit mieux à facts et signes tangibles de progrès et distingue ainsi des périodes de - faiseurs de paniers » courant jusqu'à environ l'an 900 de noare ère suivies de périodes pueblos qui vont jusqu'à la conquête espagnole, culminant dans un - âge d'or > et s'éteignant soudain avec la grande sécheresse qui règne de 1276 à 1299. En dépit des lacunes importantes, des blancs de l'Histoire, on suppose que les Hohokams se sont prolongés dans les actuels indiens pimas de même que les Hopis seraient les descendants probables des Anasazi.

#### Le mythe du retour d'un frère blanc

La soif de l'or qui poussait les conquérants espagnols suscita bien des mirages que le Mexique de Cortes contribua à exacerber. Il y ent un Eldorado au sud. An nord, des cités somptueuses aux tréenes inouis attendaient les audacieux: les sept cités de Cibola. Si Tête-de-Vache, au cours du périple qui devait le meuer des aleutours de l'actuelle Galveston à la côte du golfe de Californie après buit années de galère, ne rencontra que det Indiens faméliques, survivant difficilement de cueillette et de chasse, ce ne fut pas le cas d'un de ses compagnons : le More Estevanico se targua de savoir où trouver Cibola, guida la première expédition en Arizona et au Nouveau-Mexique et y laissa la vie. Les pre-miers pueblos aperçus n'étaient pas d'or, mais de torchis. De trésors, bernique!

La première véritable expédition (et perte définitive de l'illusion de Cibola) fut menée en 1540, sept années après la conquête mexicaine, par Vasquez de Coronado. Celui-ci découvrit la pauvreté du Pueblos Znni, accepta sa somnission, laissa la troupe se livrer à un naire avant notre ère, l'émergence pen de pillage et de viol pour lui

garder le moral, puis envoya Pedro de Tovar, quelques cavaliers et un franciscain à la conquête de l'Arizona. Tovar arriva chez les Hopis.

Les Hopis (ou Moquis, comme les nommèrent longtemps les Espagnols) partageaient avec d'autres sociétés précolombicames, Mayas, Toitèques, Azièques, le mythe du retour d'un frère bianc perdu qu'ils appelaient Pahana. Malheureusement, les Espagnols l'ignoraient. Ils bousculèrent des Hopis bien intentionnés au cris de « Santiago » et Tovar put recueillir les signes de leur sonmission, Mené à Oraibi, dont il ne savait pas que c'était le centre du monde, il se trouva face an chef du cian de l'Ours qui lui tendait une paume ouverte qui l'aurait fait reconnaître comme Pahana s'il avait su la saisir. Tovar, innocent, y fit mettre par un de ses sbires une poignée de verroterie, se privant ainsi d'une belle occasion de devenir messie.

La conquête se poursuivit. En

l'absence de mines d'or ou d'argent, les Espagnois décidèrent à leur habitude de sauver des âmes. Des missionnaires vinrent s'établir dans les villages, vécurent sur l'habitant, lui firent construire des églises et des missions, abusèrent de sa patience et de ses filles. Pire. ils tentèrent d'éradiquer des crovances et des contumes ancestrales. En 1680, les Pueblos excédés menèrent une révolte sanglante, liquidèrent cinq cents Espagnols et quelques prêtres, détruisi-rent les églises et reconduisirent les survivants au Mexique. Il y eut reconquête, suivie de frottements épisodiques entrecoupés de périodes de coexistence relativement pacifique: les Pueblos sont peuples paisibles et les Blancs eurent bien d'autres chats à fouctter avec les Navajos et les Apa-

Appartenant à un groupe ethnique baptisé Athabascans, Navajos et Apaches n'ont pas atteint les régions du Sud-Ouest avant le seizième siècle, et donc plus ou moins en même temps que les Espagnols. Les Navajos s'établirent dans la partie nord de l'Etat, au voisinage des établissements hopis à qui ils empruntèrent peu à peu des pratiques (culture du mais et de la courge) et probablement des rites religieux. Les Apaches occupèrent le Sud-Est. Fières, individualistes, semi-nomades et turbulentes, les deux ethnies donnèrent du fil à

retordre aux Espagnols puis aux

L'ouverture de la frontière après que les territoires du Sud-Ouest eurent été pris au Mexique marqua le début de la fin. Les Américains procédèrent de la manière cynique et efficace qui fut la leur à l'égard de toutes les nations indiennes. Envahissement des territoires par de pauvres colons, envoi de la troupe pour régler les différends, établissement de traités trahis dès leur signature. Sous peine d'être son, les Navajos durent subir un douloureux exil à Bosque-Redondo, où périrent deux tiers de la tribu avant d'être rétablis dans leur réserve actuelle, un grand morceau de plateau dénudé qui, par chance, se révéla plus riche qu'on ne le pensair. Le sort des Apaches fut moins henreux encore. Leur résistance fut telle qu'un général américain suggéra un jour qu'après avoir fait la guerre au Mexique pour gagner ces territoires on serait bien venu de la faire de nouveau pour l'obliger à les reprendre. Après des années d'errance, le dernier grand chef, Geronimo, se rendit avec dix-sept hommes, le reste de ses troupes, et

#### Souffrir avec patience

fut exilé en Floride.

Du côté des Blancs, le mythe de la frontière s'est fait de la cruauté des précédents, de la rigueur du paysage, de la difficulté de la terre. Le mot-clé qui revient dans toute la littérature du Sud-Ouest, c'est endure -, c'est-à-dire, tenir ou souffrir avec patience. Le peuplement anglo-américain s'est constitué de femmes et d'hommes aventureux, d'aventuriers aussi et de mauvais garçons dans tous ces territoires à la loi encore flexible. Si les Clanton et leurs cow-boys furent sans conteste des voleurs de bétail, des pilleurs de banques et de diligences, des tueurs et gibiers de potence, les Wyatt Earp et Doc Holliday qui leur réglèrent leur compte à Tombstone n'avaient rien d'enfants de chœur. Il semble même que seule l'étoile de shérif ait fait la différence.

De la richesse de ses paysages, de leur beauté nue, absolue, de son passé aussi, proche et lointain, l'Arizona a fait la seconde industrie de l'Etat. Une industrie florissante qu'il a bien fallu organiser pour

faire fructifier ce qui, littéralement L'hébergement est diversifié pour à première vue, appartient à tout le satisfaire à toutes les bourses et monde, le paysage justement et, à un moindre degré, la vie et les mœurs de ses occupants. Il a fallu prévoir l'accès à des sites difficiles, protéger de fragiles reliefs et ruines, loger, nourrir, distraire, fonrair des supports au souvenir. Le Grand Canyon et ses abords se contempient de plates-formes aménagées au long de parcours stricts, jalonnés de points de repères précis et de tuyaux increvables : sont ainsi fournis les lieux et horaires auxquels se prend la meilleure photo.

ARIZONA

escarcelles, de l'établissement luxueux (l'un d'eux porte le nom de Tovar : le messie manqué des Moquis aura trouvé sa postérité comme aubergiste) au camping civilisé. Du ravin, on peut se contenter de la berge : pour le voir de plus près ou de plus haut, on peut le parcourir à pied au long de aéropiane ou en hélicoptère.

OLIVIER BOISSIÈRE

Lire la suite page 23.

# A bord d'Avianca destination soleil

Vous êtes au-dessus de la Sierra Nevada de Santa Marta, vous pouvez apercevoir la mer des Caraïbes et droit devant au-delà des trois Cordillières la plus grande réserve d'oxygène au monde : l'Amazonie. Vous êtes déjà en Colombie. AVIANCA vous souhaite un

agréable séjour et espère vous retrouver très prochainement sur ses lignes.

des Andes, soleil d'Amazonie, ils illuminent la Colombie et toute l'Amérique Andine. Soleil d'un univers paradisiaque avec les plages de sable doré, abritées de cocotiers, les eaux bleues et transparentes,

Soleil des Caraïbes, soleil

les iles dressées sur leur socle milliers de poissons multicolores.



AVIANCA 9, bd de la Madeleine 75001 PARIS Tél.: 42 60 35 22





U contraire des Londoniens, les Parisiens mirent longtemps à prendre l'habitude d'aller déjeuner ou dîner dans les restaurants d'hôtel. A quelques exceptions près : Proust, on le sait, donnait des dîners au Ritz (1). Il est vrai que l'on y servait une cuisine d'apparat beaucoup plus que de saveur. Nous n'en sommes plus là. Les trois derniers palaces pari-siens: le Ritz, le Bristol et le Plaza sont de très bonne cuisine et de cadre

légant on le sait. Les autres grands hôtels, à quelques exceptions près, se veutent une cuisine de qualité, du George V (qui doit s'améliorer encore et proposer un grill avec entrée directe sur l'avenue) au Prince de Galles; du Lutétia au Pullman Windsor; du Royal Mon-ceau au Grand Hötel. Tous avec des

rant de l'Hôtel Baltimore, avenue Kléber ; le Relais du Parc, restaurant du Park Avenue, avenue Raymond-Poincaré; le Relais Castille, restaurant de l'Hôtel Castille, rue Cambon, et La Croisière, restaurant de l'Elysée Marignan - son PDG vient de créer un club dont la carte donnera droit, outre l'invitation à des manifestations diverses (cocktails, soirées musicales), à une réduction de 10 % sur les additions du soir.

Sans oublier les trois meilleurs restaurants dans cette catégorie : le Céladon de l'Hôtel Westminster, 15, rue Daunou, dont j'ai parlé récemment et dont le jeune chef, Joël Boilleaut, tient le « piano » avec tout... l'honneur souhaitable ; le Clos Longchamp de l'Hôtel Méridien, 81, bd Gouvion-Saint-Cyr, qui peut s'enorgueillir de posséder en Jean-Marie Meulien, lauréat du Glenfiddich Award 1989, un super chef et en Didier Bureau, un sommelier de belle classe. A noter également en ce

Méridien, avec entrée particulière boulevard Pereire, le Café Arlequin, brasserie autant élégante qu'agréable, de bonne cuisine simple avec des petits déjeuners « parisieus », « buf-fet », « besses calories », des means (98 F et 148 F) et carte. Enfin, La Couronne à l'Hôtel Warwick.

Ces trois maisons mériteraient mieux que leur étoile au Bottin gour-

La Couronne, par exemple, a pour chef Paul Van Gessel, an «tout-bon» qui fit ses classes avec le cher Barrier, à Tours. On a heureusement fermé sa porte donnant sur la galerie de Berri et égayé le décor. De la directrice, Nicole Paul, au somme-lier, Sylvain Melle, le service est aimable comme sont remarquables les ravioles de pétoncles à la crème d'oursins, le filet de garenne en salade, la tranche de foie gras de canard au champagne, le blanc des saint-jacques et langous-tines grillées, le pot-au-feu maigre d'agneau à l'anis. Le givry Louis

canard de Barbarie et ses ravioles de girolles avant une croustille de pommes gelée de citron signée du pâtissier Yves Besset. Il faut compter de 400 F à 450 F, mais îl y a deux menns (220 F et 380 F) et, au bar est prévue à toute heure. J'ajoute que parking, dans l'immeuble, un directement an Warwick.

مكذا من الاصل

Décidément, les restaurants d'hôtel aujourd'hui à Paris out du bon!

(1) « De toute façon, le Ritz simpli-fie beaucoup pour moi, étant devenu ma salle à manger si habituelle que tout y est moins fatigant, » (Lettre de Proust à Armand de Guiche, d'octobre 1918, citée dans le Bulletin de la Société des amis de

▶ LA COURONNE, 5, rue du Berri, 75008 Paris. Tél. : 45-63-14-11. Tous les jours. A.E.-D.C.-C.B.

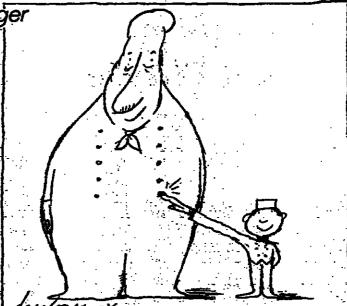

#### HÔTELS

#### Côte d'azur

06400 CANNES

HOTEL LIGURE \*\*\*NN FIGURE LIGHTES - 06400 CANNES Tél.: 93-39-03-11. - Télex 970275 FAX 93-39-19-48 A 150 mètres du Palais des congrès, climatisé, insonorisé, chambres TV couleur. Tél. direct, minibar.

ARCE

HOTEL LA MALMAISON Hôtel de charme près mer, calme, grand confort. 50 CH. INSONORISEES ET CLIMATISÉES

TV COULEUR PAR SATELLITES Restaurant de qualité.
43, boulevard Victor-Hago, 06049 NICE
Tél. 93-87-62-56 - Télez 470-419.
Télécapie 93-16-17-99.

#### NICE

**HOTEL VICTORIA\*\*\*** 33, boulevard Victor-Hugo 06000 NICE - Tél. 93-88-39-60 Plein centre-ville, calme. Petit parking, grand jardin, chambres TV couleur. téléphone direct, minibar.

#### Côte basque

64600 ANGLET HOTEL de la RÉSIDENCE

de CHIBERTA et du GOLF quinzaine 1930 F - mois 3 400 F Valables du 1/11/1989 au 25/3/1990 Vanades du 1/1/1959 au 2/3/1990)

(sauf du 26/12/1989 au 3/1/1990)

Possibilité petits déj. et repus

Biarritz-ville et séroport à 3 km

104, beelevard des Plages, ANGLET

Tél. réserv.: 59-52-15-16.

Télex 573412 Fax 59 52 11 23

Montagne 05350 SAINT-VÉRAN

BEAUREGARD, tél. 92-45-82-62

Au départ des pistes de fond, demi pension à partir de 1 400 F/pers./sem.

(Hautes-Alpes, Queyras) Parc rég. Site classé. Stat. village. Piste. fond. Plus hte comm. d'Europe 2040 m. LE VILLARD, tél. 92-45-82-08 Appt et chambres avec cuisinette. de 650 à 1 500 F/pers./sem.

Paris

SORBONNE HOTEL DIANA \*\*

73, rue Saint-Jacques Chambres avec bain, w.-c., TV couleur. TEL direct. De 250 à 350 F. - Tél. 43-54-92-55.

Provence

AIX-EN-PROVENCE HOTEL RÉSIDENCE ou longue durée. Prestations de qualité. L'HOTEL PARTICULIER Tél.: 42-38-29-92

#### Sud-Ouest

PÉRIGORD **AUBERGE** 

LA CLÉ DES CHAMPS\*\*NN CLUB DE CHASSE Sélection Jet Tours **GOLF** Practice à l'hôtel parcours 9 trous compact à

20 mn Greenfees - WE 230 F. 24550 VILLERANCHE-DU-PERIGORD Tel. 53-29-95-94.

#### Grande-Bretagne LONDRES

EDEN PLAZA HOTEL, 68 Queensgate, South Kensington, Londres SV Tel.: 19-44-1-370-6111. Telex: 916228. Fax: 370 6578. Hôtel moderne et accueillant près de Knightsbridge, Harrods, Hyde Park, musecs. Prix : de £ 53 à £ 72 (petit déj. compris).

#### Suisse

LEYSIN (Alpes vandoises) 1400 m. Hôtel SYLVANA\*\*\* (panoramique). Chambres tout confort. Prix selon saison à 50 m des pistes de ski. Bonelli. Tél. : 19-41 25/34 11 36. Fax : 19-41 25/34 16 14.

CH-1938 CHAMPEX-LAC VALAIS

Région Grand-Saint-Bernard
Paradis des promeneurs, du ski de fond,
ski de piste. Un hôtel familial qui vous
procure bien-être et détente.
Peus. compl. 7 jours : 450 à 590 FS (euv.
1800 à 2360 FF). Demi-peus. : 400 à
540 FS (euv. 1600 à 2160 FF).
HOTEL SPLENDIDE.
741 1847 1264 1146 Tél. 1941/26/41145.

#### La Casita

C'est, nonobstant son absence de tous les guides, toujours une bonne vieille maison parisienne (fondée en 1925 par deux barmen, comme Maxim's un quart de siècle plus tôt). On fêtera heureusement ses soixante-cinq ans et. mieux encore, les vingt-cinq ans de règne ici de l'Auvergnat G. Puech pour qui elle est devenue, selon son expression : ∢ Sa femme, sa maîtresse, celle à qui il a tout

Ce fut d'abord un bar décoré de de plomb de style espagnol. C'est, depuis longtemps, un bon restaurant prisé aux déjeuners des hommes d'affaires du quartier, aux dîners des avant-cinéma des Champs-Elysées. Avec une cuisine très « typée », un chef que l'on voit évoluer devant sa grillade au charbon de bois. Mélange de foie gras, magnet furné, salades landaises ou rouergates, chausson au roquefort, cassoulet et confit de canard au four avec saumon fumé, contre-filet, faux-filet ou tournedos sauce Choron, tartare maison, avant les desserts (tarte aux prunes flambée à la vieille réserve de cajarc pour rester dans le terroir). Bonne cave avec quelques bouteilles à l'entour des 100 F (dont la bargemone et le cahors Château de Mercuès de Vigou-

#### SEMAINE GOURMANDE

séduit de nombreux visiteurs retrouvant ici un Paris d'Epinal) et du gastronome à 170 F (220 F avec une demi-bouteille de vin). Service diligent, accueil paternel du patron, amical de son fils.

► LA CASITA, 9, rue de Washington.

75008 Paris. Tál.: 45-61-00-38.

Fermé samedi et dimenche. Salon 15-25 converts D.C. - C.B..

Parking : entrée 5, rue La Boétie Gratuit le soir.

#### Jean-Charles

#### et ses amis

Jean-Charles est parti. Roland Magne est arrivé. Il faudrait vite changer l'enseigne, et je suis sûr que cela ne changerait point l'impact d'une cuisine autre mais elle aussi sérieuse, sage, sans bluff (comme trop à l'entour... suivez mon regard 1) avec une terrine de poireaux en gelée (32 F), des sar-dines marinées (48 F), la saucisse sèche de la Lozère (39 F), un foie gras à la compote de pruneaux (118 F), un saucisson chaud aux lentilles du Puy (52 F), des joues de raie au noilly (89 F), la tête de veau à l'ancienne (92 F), les triroux). Compter 300 F. Avec deux pous (76\_F), le\_T'bone steek

menus : touristique à 145 F (qui 1145 F), et le poulet haute-mèredieu (un vieux classique, 92 F). Sans oublier les plats du jour (potée auvergnate du lundi, pot au feu jambe de bois du mardi, etc.) et les desserts. Avec des vios bourgueil, anjou, gaillac, fronton, côtes du rhône — à moins de

> **▶ JEAN-CHARLES** ET SES AMIS.

7, rue de La Trémoille, 75008 Paris. T&L: 47-23-88-18.

Fermé samedi midi.". A.E.- D.C. - C.B.

#### L'Ardelène

La rue des Lombards, quelque peu historique, fait son plein de touristes mêlés à la faune des anciennes Helles. Tout cela au milieu des mangeoires jouant surhamburger et pittoresque mêlés. Alors on est tout surpris de découvrir, entre tant de propines, deux salles élégamment décorées. modestement ouvertes aux plaisirs sincères de la table, passent des œufs pochés roquefort aux moules de bouchot pâtes fraîches, du gigot de lotte aux pistils de safran à la barbue rôtie sauce vanillée, du confit de canard aux cèpes au magret aigre-doux. Des desserts honorables. Quelques vins au verre et surtout une cuvée Louis Max venue de Bourgogne à 48 F, qui

70 F, d'aborder soit le menu à 130 F pour un bon repas ne dépassant pas les 200 F, soit la

L'ARDELÈNE. 24, rue des Lombards, 75001 Paris. Tél.: 42-97-71-71.

Fermé lundi. Parking : Hôtal-de-Ville, (antrés quai de Gesvres). A.E. - D.C. - C.B.

#### MIETTES

Maurice le premier Trophée de golf des jeunes restaurateurs de France. Veulent-ils démontrer qu'un club de golf est plus facile à manier qu'une casserole ?

O Cafémania. - Moulins à café cafetières, grilloirs, porcelaines diverses depuis le dix-huitième siècle, sont exposés au Cochelin (Village suisse, entrée 2, avenue Paul-Déroulède, Paris-15\*.

 Chefs de rang. — En finale du deuxième Concours régional Parislle de France de l'excellent chef de rang, le premier (J.-F. Tuzi) et le cinquième (Thierry Bertaux) viennent du Fouquet's.

• Magnolias. - Le restaurant les Magnolias, signalé dens le Monde du 14 octobre et installé dans une ancienne maison de famille de Paul Valéry, est situé à Plaisance — non pas dans l'Ardè-che, mais dans l'Aveyron.

#### permet ainsi, négligeant le menu à Aux quatre coins de France GASTRONOMIE

#### CHAMPAGNE DES FÊTES

Priorité à la quatité Expression de la différence Echoré en foudre de chêne Cuvée appréciée des amaieur

CHAMPAGNE **DU RÉDEMPTEUR** 

BLANC DE BLANC BRUT Toutes cuvées tarifs sur demande L DUBOIS « Les Almanecha VENTEUIL, 5 1200 ÉPERNAY Tél.: (16) 26-58-48-37.

GRANDS VINS DE JURANÇON CHATEAU DE ROUSSE

Direct, du producteur au consommates Qualité et millésime en sec et moelleux L LABAT-LAHONDETTE, 64110 JURANCON. Torif sur demande

LES LYCÉES VITICOLES DE FRANCE se sont associés pour que vous puissies constituer votre CAVE en une seule com mande (bordeaux, champagne, bourgogne, val-de-loire, cognac). Demandez les tanis au GIE Club des Ecoles Lycée viticole, 71900 DAVAYE ... Tél.: 85-95-85-92.

LE COMPTOIR DE L'ÉVÉNEMENT DU JEUDI

ENTRE PONT-NEUF ET ODÉON CUISINE ET CADRE A LA MODE

MENUS 92 F, 260 F. (Apéritif offert.) 2. rue Christine 6. Tél.; 43-29-01-76 🖆 🖺 La Villa Créole CUSINE AUTHENTIQUE ambiance musicale agréable 19, rue d'Antin, 21, 47-42-64-92



(PUBLICITÉ) ---

# INDEX DES RESTAURANTS

Spécialités françaises et étrangères

DOUCEURS DES ILES 3, rue de Bruxelles, 9º Tél.: 45-26-68-20. Discothèque

#### BOURGUIGNONNES

CHEZ PIERROT, 18, rue E.-Marcel, 45-08-05-48/17-64. F. sun, dies. Caicine beaugenin

#### CREOLES: \*\*. \*\*.

LA VILLA CRÉOLE, 19, rue d'Antin, 2º. F. dim. 47-42-64-92. Gastronomie cuisine grand-mère.

# FRANCAISES ... RFIAIS BEILMAN, 37, r. François-l\*, 47-23-54-42 Jusqu'à 22 h 30. Cadre élégan. Fermé samedi, dimanche.

#41TRE CORDEAU P. sam. Dej. dim 6, rue d'Armeillé, 17t. Parking assuré,

LA COUR COLBERT, 12, rue Hôtel-Colbert (5°). 43-54-61-99. TLJ. Cadre XVII<sup>a</sup> authent. PMR 200 F.

#### LYONNAISES LA FOUX, 2, rue Clément (6º). F. dim. 43-25-77-66. Alex sux fourneaux. SARLADAISES LE SARLADAIS, 2, r. de Vienne, 8, 45-22-23-62. Diner périgourdin 130 F a.c.

LE REPARE DE CARTOUCHE, 47-00-25-36, 2, boule vard des Fales-de-Calvaire (11°). F. sam. min, dans

ARTOIS ISIDORE - 42-25-01-10
13, r. d'Artois, 8. F. sam. midi, dim.

IA SARDANA, 4, rue de Cheligay, 12-

#### DANOISES ET SCANDINAVES 142, st. des Chrospe-Etyphes. 43-59-28-41. COPENHAGUE, 1" étage. FLORA DANICA et son agréable jardin.

AS-87-68-51. F/dim. 143, r. L.-M.-Nordmann, 13-Dorowott, Beyayemeton av. l'Indjera. INDIENNES

ETHIOPIENNES

MAHARAJAH 43-54-26-07 7 jours sur 7 72, bd St-Germain. M\* Maubert. SCE NON-STOP J. 23 h 30. Vend., sem. j. 1 h. Cadre luxueux

SAPNA 160, r. de Charenton, 12\* F/hundin. -43-46-73-33. Musique, danse indicent. Cais. zaffinée.

L'un des meilleurs restaur étrangers de France (G. Millau) LE TAGOR 25, av. dn Maine, Paris-15.

TLI 45-44-94-41

L'APPENNINO, 61, rue Amiraj-Mouchez, 13. 45-89-08-15. F/dim. lundi ÉMILIE-ROMAGNE

PORTUGAISES SAUDADE, 34, z. des Bor (Chitchet), 42-36-30-71. Serv. j. 22 h 30. F. dim. Spéc. portuguises. PÉRENNITÉ. PRIX MARCO POLO CASANOVA 83.

THAILANDAISES

CHENC MAI 12, r. Predein Santon, r. 43-25-45-45, P./dim rife, That 90,30 F.S.C. VIETNAMIENNES

NEM 66, 66, rac Lauriston (16°), 47-27-74-52, F. sam, sor et dim. Camine légère. Grand choix de grillades.

PAR W T (444 70) 4641-4 342 M (2) **新干糖** & TV Total tra est

7. Farming #

. . .

....

---- .

S :

から 強

27 123 -

> 碘

. - 353

-

CEST AL. 188 MA **"现民"光美**国 A

SECRETARIAT DESM

#### VOYAGES

# L'Arizona de John Wayne

Suite de la page 21.

Pour épargner au curieux son temps, sa peine, les courbatures et ampoules, le poids d'un havresac et d'une grosse paire de jumelles, les meilleures échantillons de le faune et de la flore de l'Etat sont mis en scène adroitement dans de petits musées astucieux comme le Sonora Desert Museum. Là, on peut exa-miner à loisir des serpents à son-nette et des tarentules sans essuyer les aléas du « in situ », admirer des ours bruns aussi bien qu'à Berne, mais aussi des pumas, des castors, des loups gris, des coyottes jaunes, des geais noirs et bleu électrique, des perroquets et des oiseaux-mouches multicolores, des faucons pèlerins, des vantours pelés et des aigles chauves dans un décor plus vrai que nature – le visiteur est mis au défi de distinguer les vraies roches des fausses. Quant aux plantes et aux buissons de tout poil, ils sont identifiés de la manière la plus précise en spelois et en latin plus précise en anglais et en latin.

La nostalgie de la Frontière nourrit une autre part de rêve. Dans des ranchs recyclés en pen-sions de famille se revisite la (rude) vie de cow-boy. Le visiteur se voit percher sur un doux destrier qui, à un train de sénateur, le mêne le long de pistes pittoresques jusqu'au lieu désiré où il sera régalé d'omelettes plantureuses et de juteuses saucisses. A défaut du frisson de l'aventure, il pourra voir de vrais cactus, le « tonneau » à la floraison pourpre, le petit marrant aux oreilles de Mickey, le saguaro hiératique à la peau d'accordéon - extensible jusqu'à contenir des tonnes d'eau - et aux bras de can-délabre. On lui soufflers qu'un bras pointant vers le sol indique la place où une femme indienne a été infidèle. Devant la rareté du phénomène, il demeurera devant un obsé-dant dilemme : ou la femme indiame est particulièrement vertueuse ou bien elle aura trouvé un hen plus confortable qu'un pied de cactus pour consommer l'adultère.

tion is an end

م کد سد

E

-27

20 to 20 to 40 to 2**2 St** 

LSTRONOMIE

en pare disneya, ce décor est visité par des cohores de touristes qui viennent reconsitre le coin de bureau où Jon Wayne avous à Dean Martir sprès son entretien avec Angie de l'homme n'a besoin que de café è de cigarettes. Il y a anssi la baque, le saloon, le maréchal-ferant, reconstitués avec la parfaite eactitude de la fiction. Deux fois pr jour, une bande de cascadents joue aux vrais durs pour rire, a bourre de coups de poings et d fen, tombe des toits, roule dansla poussière. Ces faux son un kevet d'authencité. John Wayne, : Duke, vrai acteur, finit en hérosvrai et vrai fermier dans un vrai rach du Colorado. D'abed méliants, les Indiens ne

sont pardemeurés insensibles aux sirènes du tourisme. Honis et Navajo ont établi des comptoirs pour yiégocies leur artisanat tradi-tionne, poteries, tapis et conver-tures hijoux d'argent rehaussés de turquises, parfois sous-traités à d'autes fabricants — il y a en, il y a san doute encore, des ceintures ornés de perles multicolores amde in South Korea. Es font visite lears grands sites naturels, Monment Valley on Canyon de Chely, moyennant un octroi. Ils possdent des motels, des GMC rugisants équipés de sièges-banets de plastique rembourrés découssins et commentent sur na mde mi-ironique, mi-litanique les viies perchées à flanc de ravin et le pétroglyphes décrivant l'arrivée de Espagnols. Ils tolèrent de fieux en mieux les spectateurs à lurs cérémonies traditionnelles ant en y exigeant la discrétion. Ils ncouragent la visite de leurs pserves à leur manière. Réservée. certains, comme les Havasupai qui ecupent une branche du Grand La nostalgie se double au miroir du cinéma : les grands sites ont vu an bord de leur territoire, exploitation d'un filon d'uranium du cinéma : les grands sites ont vu an bord de leur territoire, exploitapasser les équipes de Ford, Hawks

tères le dispute au souci de leur fonds de commerce.

L'air sec est bon pour les rhumatismes. Devant la menace de saturation de Palm-Springs, l'Arizona offre à un vaste clientèle de citoyens d'âge mur une belle alternative avec la floraison de résidences-hôtels luxueuses à l'architecture discrètement régionaliste - le faux adobe (construction on terre) est très populaire, -ouvertement vouées à la remise en forme et garnis des meilleurs spas, tennis, piscines et autres salies d'aérobic. Les intéressés y réchantfent leurs os au soleil dans les plus beaux paysages du monde. Il en est un à Boynton Canyon. A deux pas, au pied de la mesa rouge, quelques hurluberlus méditent profondé-ment dans le halo d'une source d'énorgie mystérieuse – un vortex – et attendent la nuit pour gnetter la visite de gentils extra terrestres qui hantent ces lieux dans leurs soncoupes volantes (les meilleurs lieux et heures pour la photo/seront indiqués ultérieurement)... Tandis que, sur la grande avenue qui mène de l'aéroport de Tucson à la ville, dans une gigantesque casse, alignés comme à la parade, les engins volants de l'US Air Force, réformés par la course technologique, toutes carlingues déglin-guantes, regardent, sous un soleil de plomb, leur bel aluminium noir-

cir comme une vicille casserole. Il faut repartir. Embarquer dans une grosse américaine aux amortis-



des routes qui mênent droit à l'hori-zon, avec Ry Cooder et l'air conditionné à fond la caisse. Entronvrir la fenêtre pour sentir le souffle de forge du désert. Voir, sous des

mages bas et sombres, la roche se poudrer de lumière cuivrée avant que s'élèvent les spirales de pous-sière. Se laisser surprendre par un buisson de tumbleweed bondissant à travers la route. Croiser un

larges bords, au volant de son gros pick-up 4 x 4. Attendre la pluie. Se faire, pour soi seul, son cinéma.

OLIVIER BOISSIÈRE

#### REPÈRES

risme des Etats-Unis, ambassade des Etats-Unis, 75382 Paris Cedex 08. Tél.:

Lire

Louis l'Amour. Des romans populaires fort exacts et bien documentés sur l'histoire de la frontière. Best-sellers d'aéroports (deux cents titres, deux cents millions d'exemplaires vendus t);

Tony Tillerman;

 Le Livre des Hopis ; Le Livre des Navaios ;

Pour s'y rendre Per New-York et Denver sur Continental Air Lines,

beaux parcs nationaux à partir de Las Vegas et par le Grand-Canyon, Monument Valley, Yellowstone, etc. Billet A/R + voiture + hôtel (sur la base de deux personnes) par personne, 9 500 F. Pacific Holidays, 34, avenue du Général-Leclerc, 75014 Paris. Tél.: 45-41-52-58.

S'informer à l'office du tou-42-60-57-15.

 Le Premier Américain. de C.W. Ceram. La formidable aventure de l'archéologie nord-américaine ; Les romans-westerns de

- Les policiers indiens de

Les Mémoires de Gero-

Un voyage au Canada

sur la banquise

2 bis, rue des Déporté 57070 METZ (France) THL87-65-30-23

A/R: 3 800 F. Par Los Angeles sur Air France et com-pagnie intérieure, A/R: 5 800 F. Un circuit des plus

avec Transsafari 18 PROGRAMMES DE 9 A 16 JOURS POUR TOUS LES GOUTS ET TOUS LES BUDGETS AU KENYA ET EN TANZANIE A PARTIR DE 7600F JUSQU'A 23 600F cıtranssafari 13. RUE AUBER, 75009 PARIS - TEL .: (1) 47.42.15.15



C'EST LE TYPE

OUI NE SAVAIT PAS











SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGE DE LA CONSOMMATION

# Foies Gras Promotion Art Village

Pour mieux nous faire connaître, nous vous offrons le Port entièrement gratuit, et en Cadeau, le Guide Gascon 1989 pour l'achat de:

2 blocs de Foie Gras de Canard 65 g net (2 parts/bloc) 2 blocs de Foie Gras de Canard 100 g net (3 parts/bloc) I blot de Foie Gras de Canard 200g net (6 parts) soit 530 g pour le prix total de 287 F. (Conservation garantic 4 ans) (1).

A notre tarif normal, ce colis vous reviendrait à 336F +39F pour les frais d'envoi.

GARANTIE TOTALE - ASSURANCE EXCEPTIONNELLE Commencez par déguster en tête-à-rête un de nos blocs 65 g (mettez-le zu frais deux jours avant dégustation). Si vous n'êtes pas enthousissmé par sa qualité, il vous suffit de nous renvoyer les quarre autres blocs. Nous vous rembourserons la totalité de votre achat (287 F) par retour.

Nous sommes une perite équipe (9 personnes) installée dans un tout petit village du Gers. Nous expédions toute une gamme de spécialités savoureuses. Nos clients sont très fidèles et très exigeants: pour les satisfaire, nous améliorons sans cesse la qualité des produits que nous sélectionnons. ART VILLAGE, c'est d'abord l'art de bien choisir.

Nous proposons chaque année, depuis plus de 10 ans, une promotion très avantageuse qui encourage lesgastronomes à faire connaissance avec notre Maison.

Un cadeau original: le Guide Gascon 1989.

Nous joindrons à votre colis l'édition 1989 de notre Guide de la Gascogne à tout petits prix : une sélection de restaurants artisanaux, de fermes-auberges et de tables d'hôtes. Un tourisme découverte autour de 52 clochers gascons et de 19 caves et chais de la Gascogne gastronomique. Une lecture passionnante et utile.

| BON DE DEGUSTATION à retourner à ART VILLAGE - 32120 SARRANT Adressez-moi voire colis comenant les cinq blors de Foie Gras de Canard décris ci-dessus et vos Cadeanx pour le prix total de 287 F port granuit.  Mon nom  Mon adresse | SI VOUS REPONDEZ VITE, nous glisserons dans votre colis un deuxième cadeau: un délicieux pâté de Gascogne à l'Atma- gnar 65 g (2 paris). Une délicate entrée où un soup- çon d'Armagnac souligne la saveur des autres ingrédients: porc, foie de porc, foie d'oie, œufs, vin blanc, oignons, sel, épices. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i Code postalVille                                                                                                                                                                                                                   | 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ☐ Ci-joint 287F par ☐ chèque bancaire ☐ CCP ☐ mandat-leco<br>Crédit Agricole, Eurocard) N° ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐                                                                                                       | re                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



RENCONTRE

# L'Unesco sur les routes

Au moment où s'achève sa XXV° conférence générale, T'Organisation mondiale pour la culture met sur pied un projet aussi mobilisateur que naguère le sauvetage des temples égyptiens.

ETTE fois-ci, les mousquetaires sont vraiment trois: l'énergique Sénégalais Doudou Diène, l'imaginatif Italien Lucio Attinelli et le Japonais réfléchi Eiji Hattori. Tous trois agents de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, tous trois dans la force de l'âge, francophones, basés à Paris et attelés avec enthousiasme au plus prestigieux projet que l'UNESCO ait mis sur pied depuis le sauvetage des temples égyptiens d'Abou-Simbel ou indonésiens de Boroboudour.

Il était temps, à l'heure où le directeur général de l'Organisa-tion, l'ancien ministre espagnol Federico Mayor, après deux paisibles - trop paisibles peutêtre - années de pouvoir, est critiqué par la presse anglo-saxonne pour ne pas avoir su encore relancer l'UNESCO, il était temps que celle-ci patronne une réalisation d'envergure, susceptible d'améliorer sa cote.

• Le projet • Routes de la soie, routes du dialogue, . pous dit le coordonnateur du programme, M. Diène, remonte à 1985, lorsqu'un océanographe pakistanais de notre Organisation, M. Mazhar Saïd Haq, a attiré notre attention sur l'intéret multidisciplinaire que pourrait représenter l'étude et la mise en valeur des échanges de toute nature, et tout particulièrement culturels, ayant irrigué durant des siècles le continent euro-asiatique, du Japon à la Turquie et à l'Italie, avec les points forts de la Chine et de la

La suggestion de M. Haq, développée notamment par un

fut en 1986 approuvée - à condition que l'entreprise s'autofinance - par le Sénégalais Amadou Mahtar M'Bow, alors directeur général, au milieu des remous politico-financiers consécutifs au départ de Washington et de Londres de l'Organisation.

Malgré ce handicap, Doudou

Diéne contacta les principaux spécialistes mondiaux de la question - un millier d'archéologues, historiens, sinologues, etc., sont en fait intéressés - et également les Etats membres de 'UNESCO, au premier rang desquels la vingtaine de nations Route de la soie : Afghanistan, Ceylan, Chine, Corée du Sud, Egypte, Grèce, Inde, Indonésie. Irak, Iran, Italie, Japon, Liban, Oman, Malaisie, Mongolie, Pakistan, Syrie, Thailande, Turquie, Vietnam seront pratiquement tous traversés par les expéditions ou les enquêtes, le Sultanat de Brunei, l'un des rares Etats de la planète non membres de l'UNESCO, réservant encore sa réponse.

· Les réactions furent unanimement savorables tant parmi les savants que du côté des autorités politiques ou médiatiques. Ainsi le patron du National Geographic Magazine américain, M. Wilbur Garett, a accepté, en dépit de l'absence de son pays de notre Organisation, d'être membre du comité consultatif du programme. Le sultan Qabous d'Oman a offert de nous prêter son bateau pour retracer la Route maritime de la soie, ce qui se fera dans un an Chargé de spécialistes de toutes les dis-ciplines en cause, ce navire quit-

vant, à travers une vingtaine d'escales : Alexandrie, Mascate, Colombo, Madras, Sourabaya,

> Ne craint-on pas que ce trajet tourne à la croisière de luxe avec dîners fins, conférences d'académiciens, bordées coquines, etc. ?

#### Littérature de voyage

Les coordonateurs se récrient : - Tout voyage n'est pas forcément touristique! Ceux que nous préparons, par mer aussi bien que par terre, comporteront du travail scientifique quotidien. avec une trentaine de séminaires, de rencontres, de films, ment M. Mayor. Avant le trajet

280 PAGES-89 F

publications, de recherches, de restaurations, etc. Il n'y aura pas de place pour des mondanités à vernis culturel. A Venise plancheront les meilleurs experts en littérature de voyage, sous les auspices du Pen Club international; Marco Polo ou son émule arabe Ibn Batouta seront à l'ordre du jour.

. Athènes, Smyrne et d'autres ports encore présenteront des expositions didactiques. Mascate nous retiendra une semaine avec la plus large rencontre scientifique du périple, à laquelle participera personnelled'expositions, le tout suivi de maritime se sera déroulée, en

avril-mai 1990, la trijectoire terrestre essentielle, etre les deux cités chinoises de Vian et Kachgar. C'est la roue du désert. La variante per la steppe, plus au nord, purrait être organisée au prinemps 1991. Les Russes tiennent peaucoup à cette reconstitutionmais ont accepté avec courtoisi que la voie désertique soit recustituée en premier lieu, selo les

indiquer nos mousquetaires. Mais qui financera tousces travaux, manifestations et elpé-

vœux des Chinois », se plaisnt à

ditions? « Notre budget pour les du nées ayant commencé à coujr début 1988 est fixé à environ 30 millions de francs (1), uiquement en ressources extrbudgétaires, sauf le traitemen de la dizaine de fonctionnaire

de l'UNESCO, secrétaires con

palmiers.

Télex: 51927

grande qualité.

Téléphone: (05) 57070

Télécopie: (05) 57124

prises, travaillant sur le dossier. Approximativement un quart de ces 30 millions de francs seront constitués de prestations en nature, comme le prêt du vaisseau omanais, dont nous pren-drons toutefois en charge le carburant et également l'alimentation des passagers. Notre directeur général a invité tous les Etats membres à verser une contribution volontaire au compte spécial Routes de la soie er à incité le secteur privé à apporter sa coopération. Le gouvernement sud-coréen a été le premier à répondre à cet appel.

... La plus considérable contribution sinancière vient pour le moment de la télévision japonaise, moyennant quoi cette chaîne filmera la totalité de noire entreprise sans que soient exclues pour autant les autres télévisions du monde. Ainsi le Français Jean-Claude Carrière, assisté d'une Iranienne, tournera sans doute un film sur l'ancien prophète perse Manès, qui fut aussi peintre, calligraphe, écri-vain et même inventeur d'une écriture. Ce n'est que l'un des multiples aspects culturels que notre programme mettra à la portée d'un vaste public de par la terre entière.

#### Le rôle des Français

Si les argentiers français publics ou privés n'ont pas encore montré beaucoup d'intérêt pour l'idée de l'UNESCO, la France est déjà largement pré-sente dans l'affaire, scientifiquement et médiatiquement. Le comité consultatif du projet, composé d'une vingtaine de savants internationaux, est prési-



# **NEIGE: Les stations** dans le vent

- SAFARI: Ramenez-les vivants
- **PHOTO:** Le Mont Blanc
- An Gn Cjej LOUXOR: Faut-il rendre
- l'obélisque? HONG KONG:
- La ville encerciée ■ DESROCHES: lie-hôtel aux
- Seychelles PORTUGAL: La fête des Saints CROISIERES:
- L'Ocean Pearl en mer de Chine 2 BANCS D'ESSAIS

TGV Atlantique # HERTZ au Mexique INFOS VACANCES

chez votre marchand de journaux

**ICS D'ESSAIS DU TOURISME** 

PARIS / NEW YORK A PARTIR DE 2290 F A/R

eroo menze

Le DJERBA/MENZEL, c'est quatorze

C'est aussi le calme la mer, les criques,

maisons djerbiennes sul un cap, ayant huit

cents mètres de front de mer et une forêt de

une piscine chauffe, une cuisine

franco-tunisienne raffine et un service de

Adresse: B.P. 63 - 4116 MIDOUN - DJERBA - TUNISIE

# DISCRETS OUTON LES

... A/S 1895 A/R 3590 SAN FRANCISCO... A/S 1895 A/R 3590 CARACAS ...... A/S 3895 A/R 4995 SANTEAGO... MONTREAL ..... A.S 1000 A/R 1890 SEYCHELLES.

PARIS: METRO ET RER CHÂTELET-LES HALLES. 6. RUE PIERRE LE COT. 75001 PARIS. TEL. (1) 4013 0202. LYON: TOUR CRÉDIT LYONNAIS. LA PART-DIEU. TÉL. 78636777



--Timberson and 物が出来られる .... - 10

6.05

Same S. ... Marie Con Free Land 

**建建3. 70.7731...**(2) 墨海野 护 电气工厂 医牙上性 智

# de la soie

sidé par le sinologue français leurs inventions a plutôt bénéfi-d'origine russe Vadime Elisseff cié au projet : la Chine et la et comprend également l'acadé. Corée du Sud ont redoublé micien Jean d'Ormesson et le d'empressement quand elles ont téléaste Yves Jaigu (FR 3) L'équipe restreinte de l'UNESCO suivant le dossier runesco suivant le dossier pas vouin être moins actif que comprend une conservatrice de Pékin, Bagdad que Téhéran, et musée française, Isabelle Ana-ainsi de suite.

numéro doit être boucle des cette année et qui sortira en version bilingue, français-anglais sera animé par André Parinaud, ancien de la revue Aris et de France-Culture. Pierre-André Boutang ( · Océaniques -, FR 3) ainsi que le cinéaste Jean Rouch scront associés à certaines phases de l'opération. Une banque parisienne nationalisée pourrait gérer les sommes récolitées de par le monde au titre du sponsorat et consentir d'éventuelles

Enfin, soulignent les coordonnateurs, « le bouquet final sera un Festival des Routes de la soie, prévu à Paris en 1993, où parattront, outre les collections françaises, des pièces venant de l'Ermitage de Leningrad, du British Museum, de Berlin, Delhi, Séoul, etc. - Toute la documentation des différentes manifestations liées au projet pourrait ensuite être réunie dans la Bibliothèque d'Alexandrie, à la reconstitution de laquelle est d'ailleurs associée l'UNESCO

(le Monde du 27 septembre). Si l'UNESCO met surtont en exergue les contacts civilisateurs produits par la Route de la soie, les rivalités nationales la marquerent néanmoins profondément. Ce n'est, du reste, pas finfi: mais pour le moment la concurrence entre Etats jaloux de valoriser leur histoire, leur culture, cié au projet : la Chine et la Corée du Sud ont redoublé vu les médias japonais miser à fond sur l'opération, Moscou n'a

Le principal périodique siasme s'est maintenu, si la tré-généré par le projet, Oriens sorerle a suivi, notamment grâce numéro doit être premier au sponsoru si des réseaux chercheurs, internationaux ont commencé à fonctionner autour d'études communes, si des compagnes de réhabilitation de monuments liés à la Route de la soir se sont dessinées. TUNESEO se lancera peut-être dans une nouvelle phase de cinq ans sur le même thême, mais plus spécialement centré sur les remises en état d'édifices .. conciut Dondou Diène.

On n'en est pas là, encore qu'il soit vrai que le dossier « Route de la soie », prometteur par toutes les perspectives à la fois de recherches, de restaurations et de déconvertes culturelles qu'il recèle, et original dans son thème et sa conception, mérite sans donte de susciter un élan de solidarité mondiale analogue à celui qui permit de sauver les colosses ramessides de Nubie, il y a déjà un quart de siècle.

J.-P. PÉRONCEL-HUGOZ

(1) A titre de comparaison, le sen - parcours-spectacle - mis sur pied pour célébrer durant une semaine la

pour chébrer durant une semaine la bataille de Valmy, dans le cadre du Bicentenaire de 1789, est revenu à 15 millions de francs.

(2) S'est formé, d'autre part, un Comité français de coordination du projet « Routes de la soie », préside par Jean Leclant, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles léttres. Siège du comité: 42, avenue Poincaré, 75116 Paris. (Tél. 48-66-66-21.)

# Entre minarets et pagodes

I l'on en croit l'histoqui s'appuie sur son très lointain prédécesseur le Latin Florus c'est le consul romain Crassus gouverneur de Syrie, qui est le responsable -- involontaire -- de l'ouverture d'une voie appelée à devenir durant un millénaire et demi le plus extraordinaire vecteur économique et artistique de l'histoire de l'humanité : la Route

En 53 avant le Christ. Crassus, donc, affronta à la bataille de Carrhes, un peu à l'est de l'Euphrate, les terribles archers parthes. Le consul périt dans la débandade, mais les Romains rescapés, en proie à une sorte de terreur admirative. racontèrent qu'ils avaient été aveuglés par des grandes étoffes enormalement brillantes et colorées, agitées en tous sens par

Leurs étendards | En mordant la poussière, l'Occident venait de découvrir la soie pour laquelle, durant des siècles, il allait dépenser des trésors de diplomatie, de force et de patience,

C'est de 105 avant l'ère chrétienne qu'on date les premières ventes de soie chinoise aux Parthes, donc à la Perse. Celle-ci devait ensuite devenir le principai marché mondial entre Méditerranée et mer de Chine, le souk central d'échanges entre marchandises occidentales et orientales. Bien souvent, les négociants des deux bords ne se rencontraient même pas, d'ailieurs, les Perses préférant jouer, à leur profit, le rôle d'intermédiaires. Bien rares furent ceux



qui, comme Marco Polo, reconnurent la Route de la soie d'un bout à l'autre et, qui plus est, dans ses deux versions, terrestre

Si celle-ci fut par définition à peu près toujours la même de Venise à Osaka, via Smyrne, Mascate, Goa, Malacca, Brunei et Canton, la voie de terre, avec son point de départ chinois unique, Xian, et ses trois débouchés essentiels à l'ouest ; Odessa, Constantinople et Tyr, suivit, elle, deux et parfois même trois trajets en Asie centrale, selon les époques, sans compter, en son milieu, une bretelle s'étirant jusqu'au Bengale.

Se développa évidemment aussi le commerce de l'esprit, qui jamais, au reste, ne précède

Unis, évangélisèrent jusqu'en Chine, laquelle eut même ses colonies juives. Les navigateurs musulmans, par l'agréable principe d'« une femme dans chaque port », dont la progéniture était canoniquement musulmane. répandirent sans poine leur foi et leurs us jusqu'aux jungles de

Moins décontractés, leurs descendants ont fait quelques façons, avant de se rendre à l'idée de l'UNESCO d'étudier l'expansion nestorienne et également l'écopée asiatique des manichéens de Perse.

La Route de la soie n'a pas été un beau jour fermée. Elle s'est peu à peu rétrécie - sauf dans son tracé marin - lorsque la Chine, vers 1350, s'est refermée puis que la découverte des Amériques a drainé une bonne part des appétits européens. Duant au secret de la fabrication de la soie, « gardé plus de sièle commerce stricto sensu Si la monde », nous dit Luce Boulnois, Densée gréco-romaine n'a rien il s'était échappé un jour de emprunté à la Chine, c'est sans Chine, sans doute vers le Ve sièdoute faute de contacts humains de, à cause, dit-on, d'une prindirects, mais par la suite la cesse peu patriote mariée à Route de la soie fut un boulevard l'extérieur... Il faillut cependant de communication spirituelle de très longues générations intense : les chrétiens nesto- avant d'atteindre la perfection riens, dont les descendants des soyeux chinois.

et aussi en France et aux Etats-Nombreux sont les ouvrages sur la Route de la sole ainsi que les biographies de Marco Polo. Parmi les textes les plus accessibles on peut citer Marco Polo et la Route de la sole, de Jean-Pierre Drège (« Découvertes », Gallimard), l'excellent quoique peu connu Route de la sole de l'auteur iranien Ali Mazaheri [Ed. du Papyrus, Paris) ou, le superérudit *Route de la soie* de Luce Boulnois (« Artou », Ed. Olizane, Genève), etc. Jean-Pierre Drège a également publié, à la Bibliothèque des arts, à Paris, un magnifique album de trois cent cinquente photos couleurs commen-tées, le Route de le sois, paysages et légendes. On lira également avec profit l'Europe chinoise d'Étiemble (deux tomes, « Biblio-thèque des idées », Gallimard) ou ce grand classique qu'est l'Empire des steppes, de feu l'académicien René Grousset (Payot).

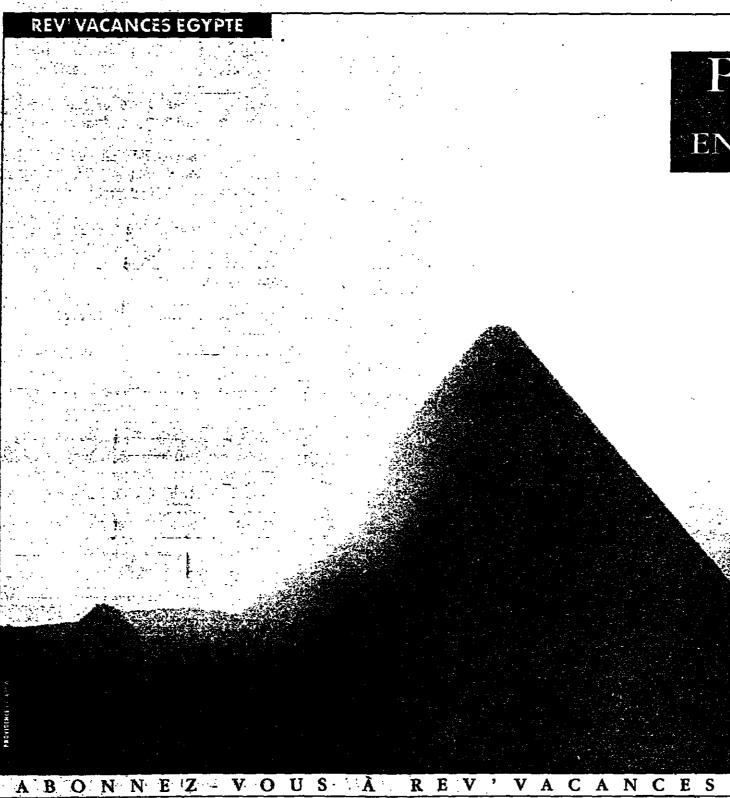

# Plus on voyage PLUS ON A ENVIE DE VOYAGER

vivent toujours en Irak et en Iran

LE Nº 1 MONDIAL DES CROISIÈRES SUR LE NIL, REV'VACANCES. VOUS INVITE À DÉCOUVRIR L'ÉGYPTE EN FEUILLETANT SON CATALOGUE. AU FIL DES 84 PAGES DE CETTE BROCHURE RICHE EN INFORMATIONS, REV'VACANCES VOUS PRÉSENTE SES 24 PROGRAMMES EXCLUSIFS, SES 13 NAVIRES DONT LES PLUS LUXUEUX, LE M/S "PAPYRUS" ET LE M/S "LE SCRIBE" LUT APPARTIENNENT. CHOISISSEZ LE VOYAGE DE VOS RÊVES AU PAYS DES PHARAONS : SÉJOUR À LOUXOR OU AU CAIRE (8 JOURS 3 990 F\*) CROISTÈRE CLASSIQUE SUR LE NIL (8 JOURS 6 610 F\*) CROISIÈRE DE GRAND LUXE AVEC NUIT À ABU SIMBEL (12 JOURS 11 500 F\*) OU CROISIÈRE CONFÉRENCE... PARTIR EN ÉGYPTE AVEC REV' VACANCES, C'EST ÉGALEMENT DEVENIR GRATUITEMENT TITULAIRE DE LA CARTE REV ET DE SES PRIVILÈGES: PRISE EN CHARGE DES VISAS. CRÉDIT REV, EXEMPTION DES FRAIS D'ANNULATION, ET DES VOTRE SECOND VOYAGE, DES RÉDUCTIONS POUVANT ALLER JUSQU'À 2200 F. AVEC REV' VACANCES, PLUS ON VOYAGE ET PLUS ON A ENVIE DE VOYAGER.

|                                                                                    | THE THOUSAND PRAISE DID CAUGE C |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| POUR TOUT RENSEIGNEMENT, AI<br>A VOTRE AGENT DE VOYAGE<br>AGRÉE, OU ENVOYEZ CE BON | ORESSEZ-VOUS                    |
| A <u>REV' VACANCES</u> - BP 9 -<br>92235 GENNEVILLIERS CEDEX                       |                                 |
| NOM                                                                                | DEVIVACANCES                    |
| PRÉNOM                                                                             |                                 |
| ANDPOCE                                                                            | CODE BOCTAS                     |

# المحان الاجل

#### SANS VISA

# échecs

Nº 1359

#### TIRS CROISÉS

Championnat de l'URSS, Odessa, octobre 1989) cs : R. VAGANIAN

Noirs : S. DVOIRIS Partie anglaise. Système des quatre C. NOTES

a) Nous avons rencontré récess ment dans la partie Asmajparaschvili Speciman (notre chronique nº 1356) cette idée de Geller qui force le départ du Cd4 et donne provisoirement aux Noirs une certaine initia

b) Dans la partie précitée, les Blancs reculèrent le Cd4 en b3 et obtinrent un net avantage après 7..., Cé5; 8. é4, Fb4; 9. Dé2, d6, 10. f4, Cç6; 11. Fé3, Dç7; 12. Fg2, Fxç3+; 13. bxç3, b6; 14. é5! Le transfert du C-R sur l'aile -D(7.Cd-

b5) a été joué avec succès par Kasparov queiques semaines plus tôt lors de la Coupe du monde de Skelleftes contre Vaganian lui-même! D'autres dées sont faibles : si 7. Cc2, d5 ! ou Fc5; si 7. é3, d5 et si 7. Cxc6, Dxc6!

c) Sur 7...., Fç5 les Blancs peuvent se lancer dans le sacrifice 8. Fg2!, Fxf2+; 9. Rf1, Cg4; 10. Dd6! (Lipinski-Schinzel, Varsovie, 1977).

d) Un sacrifice de pion conforme à l'esprit de la variante (développe-ment rapide des forces et pression sur les cases noires). Si 8. Ff4!, Cf-g4!;

é) 8..., Cxç4, est peut-être jouable malgré la suite 9. Da4 et Ff4 qui donne aux Blancs une certaine pres sion. Par exemple, 9. Da4, Dc5! 10. Ff4, 65; 11. Fg5, a6; 12. Fxf6, Tb8; 13. Cd5, axb5; 14. Da7!, Dd6 avec un jeu peu clair.

f) Ou 9. Ca3, Fxa3, 10. bxa3, Cxc4; 11. Db3 (ou 11.0-0. 0-0; 12. 64), Dxb3; 12. axb3, Ca5; 13. Tbl, d5, ce qui donnerait, selon Eawe, un avantage minime aux

g/ Le huitième partie du match Speciman-Timman (Londres, octobre.

1989) continua ainsi: 9..., Tb8; 10. F63, Fc5; 11. Fxc5, Dxc5; 12. Da3; Dxa3; 13. Cxa3, d6; 14. f4, Cc6; 15. 0-0-0, R67; 16. Td2, Cb4; 17. Ff3, Fd7; 18. Th-d1, d5; 19. g4, Fc6; 20. g5, Cc4; 21. Td4, Tb-c8; 22. Ca-b1, Cc5; 23. cxd5, Cxa2+1; 24. Rc2, Cxc3;

25. Cxc3, 6xd5; 26. Cxd5+, Fxd5; 27. Txd5, h6! et les Noirs finirent par gagner au cinquantequatrième coup, ce qui leur assura la qualification an Tournoi des candi-

h) Menagant 11. Ff4, Cg6?; 12. Fc7 comme 11. b4. 1) D'où cette simplification.

j) Dans cette muvelle phase du ieu, les Blancs out un net avantage : meilleur développement, colonne ç ouverte et surtout majorité de pions sur l'aile-D, si importante en finale. k) Une perte de temps. 14..., d5

i) Les Blancs out parfaitement compris que le gain passe par l'avance des pions de l'aile-D et out déjà stratégiquement gagné.

m) Trois gains de temps suivent. a) Joli. En forçant les Noirs à avancer le pion 66 cn 65, le Fg2 se donne la diagonale h3-ç8!

o) Si 21..., Cd7: 22. Fb4, Cc5: 23. a5 !

p) Espérant la suite 23. Fç7, Tdg8; 24. Fxb6, Txa4! q) Mais la simplicité triomphe

dans ce tir croisé des F. r) Un pion de plus mais surtout

deux pions passés liés sur l'aile-D ne laissent aucune chance aux Noirs, qui, pourtant, vont se battre jusqu'à la dernière minute.

s) Si 29..., f6; 30. a5. t) Si 32..., Txb5; 33. a6, Tb8; 34. a7, Ta8; F65, etc.

b7, Ffi + ; 39. Rgl, Fh3 mat. v) Vaganian remporta ce championnat de l'URSS 1989.

u) Un dernier espoir: 38. a7 ou

#### Solution de l'étude nº 1358. V.Korolkov 1934. (Blancs : Rcl., Da7, Ff1, Pa6, c2,

h5. Noirs : Ral, Tc8, Fc3, Pb4, 65, g7, g6, h2.)

1. Db7, 64; 2. D×64, T68!; 3. a7!, b1=D!; 4. a8=D+!,

Txa8; 5. Dxh1, Te8!; 6. Fe2! marche thématique, TdS; 7. Fd3, Té8; 8. Fé4, TdS; 9. Fd5, Té8; 10. Fé6, Td8; 11. Fd7, Té8; 12. Fx68 et les Biancs gagnent.

CLAUDE LEMOINE

A THE

tie entit

- NO.

The state of

Post of the same

Com a to the

1. 1. in 18

o e sand

÷ 0 ′′′(≅)88

5.17 円線機

ुन्धः न । अक्टार्ब

**ÉTUDE № 1359** 

#### O. PERBAKOV (1985)



BLANCS (3): Re3, Dg8, Fc5. NOIRS (7): Ral, Dh6, Pa2, 64, 63, f3, b2.

Les Blancs jouent et gagnent.

# bridge

Nº 1357

LA CHUTE DES DAMES

#### LA CHUTE **DES DAMES**

Quand on ne voit pas les mains adverses, il est facile de chuter le contrat de 5 Piques joué dans un « parton » de Dames au cours d'un championnat régional à Virginia-

> **49532** ₹864 OV109642 **...**

O E ♥ V86
♥ V10
♦ 8753 **∳**7 ♥AD97 S\_\_\_\_ ♦V852 ♣ AD 1097643 ♠ ARD104 ♥R532

₽R Les annonces ont été en général les sui-

ÒARD

Ouest Nord Est 2 🌩 3♣ passe passe... 3♡ contrepasse 5♣ passe passe passe

Ouest ayant entamé l'As de Trèfle pour le 5 d'Est, comment Sud aurait-elle du jouer pour gagner CINQ PIQUES contre toute défense (les atouts étant 3-1) ?

#### Réponse

Aucune joueuse n'a gagné le contrat! Or, au lieu de couper l'As de Trèfle, il suffisait de défausser un Cœur du mort afin de conserver la rentrée du 9 de Pique si les atouts ne sont pas 2-2, mais 3-1 comme c'était le cas. Après avoir laissé passer l'entame, Sud coupe avec le 10 de Pique la continuation à Trèfle, puis il tire As Roi Dame de Pique et As Roi Dame de Caravec le 9 de Pique pour faire les

Deux raisons expliquent cette chute. La première est qu'il peut être important dans un patton de faire la maximum de levées. Or, si les atouts sont 2-2, les déclarantes feront douze levées (une coupe, deux Piques, trois Carreaux, le 9 de Pique, trois autres Carreaux et deux autres atouts). La seconde raison est la crainte d'une coupe à Cœur par Est (car Ouest a contré

3 Cœurs). Comment le coup s'est-il déroulé quand le mort à coupé l'entame ? Les déclarantes ont ensuite tiré As Roi de Pique et, quand Ouest n'a plus fourni, elles ont joué As Roi Dame de Carreau et le 2 de Creur. Mais c'est Est qui a pris, et qui a continué atout pour... deux de

#### UN PIÈGE GÉNIAL

Il y a divers degrés dans la ruse, et le piège utilisé par l'Anglais

Hoffman dans un tournoi par paires à Mondorf-les-Bains est un chef-d'œuvre du genre car c'est un coup totalement inédit. D'autres déclarants ont utilisé un coup pay-chologique classique, mais qui avait moins de chances de réussir.

♦ DV6 ♥ 1064 ♦ ARDI0 

**♦**A85 ♥A92 **♦ ٧74** ♣AV105 Ann.: E. don. E-O valn.: Est 14

Passe ΙÓ passe 1 SA 3 ŞA Ouest a entamé le 4 de Pique

Quelle carte Holfman, le déclarant, a-t-il ensuite jouée du mort pour essayer de saire trois levées de mieux (petit chelem) au contrat de TROIS SANS ATOUT?

La redemande, le «1 SA».

Note sur les enchères

ayant montré que l'ouverture ne pouvait dépasser 14 ou 15 points, il est normal pour Nord de se contenter de la manche à Sans Atout. **COURRIER DES LECTEURS** 

Le Championnat d'Europe (nº 1346)

L'intérêt du Coup de Vienne utilisé par Mari, écrit M. Levrey, est de permettre de squeezer aussi bien Ouest que Est, et cette donne est donc un excellent exercice... ».

La première publication impor-tante du Coup de Vienne date du dix-neuvième siècle et ce coup n'est souvent indispensable pour pouvoir pour le Valet, le 2 d'Est et le 5. squeezer l'un ou l'autre flanc.

# dames

Nº 367

#### ASPIRANT EN TRAPPE

pionnet des Pays-Bas Aspirants, 1988

Blanca : Velzen Noirs : Adriche Ouverture : Raphaël 1. 33-28 18-22 12. 32-28 2. 37-32 12-18 13. 31-36-19 3. 44-54 (b) 1-7 12 14. 29-23 (d) 16. 22×14 16. 22×19 16-42×16 16. 22×19 16-42×16 16. 22×19 16-42×16 16. 22×19 16-42×16 18. 37×28 18-14 18. 37×28 18-14 18. 37×28 18-14 18. 37×28 18-14 18. 37×28 18-14 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 18-34 12×32 13-19!(p) 25-30(q) 20×49!(r)

#### NOTES

al Nous sommes très vite, dans ce début holiandais, à l'orée de nombreuses variantes, parmi lesquelles la variante du Baron : 3. 31-26 (al) (7variante du Baron: 3. 31-26 (al) (7-12); 4. 36-31 (1-7); 5. 41-36 (20-25); 6. 46-41 (14-20); 7. 42-37 (10-14); 8. 32-27 (5-10); 9. 47-42 [et nom 9. 37-32 qui livre le coup Van Bergen: 9. ...(25-30)!; 10. 35×24 (19×30); 11. 34×25 (16-21); 12. 27×16 (18-23); 13. 28×19 (14×23); 14. 25×5 (22-28); 15. 33×22 (17×46)!; 16. 5×32 (46×5)!, N+.] (19-23); 10. 28×19 (14×23); 11. 34-30 (75×34). (14×23); 11. 34-30 (25×34); 12. 40×29 (23×34); 13. 39×30 (20-25); 14. 44-39 (25×34); 15. 39×30, ien sensiblement égal.

all Les blancs brisent l'enchaîne-ment dans la variante moins recher-

16-21!(f) 21-27=(k) 18×29 14-20!(m) 27-32!(o) chée 6. 31-27 (22×31); 7. 26×37 (16-21); 8. 46-41 (21-26); 9. 36-31 (14-20); 10. 41-36 (10-14); 11. 34-30 (25×34); 12. 39×30, etc. [Wanders-Lith, championnat des Pays-Bas, fémi-nin, 1988].

trois Carreaux maîtres.

b) Variante d'éclatement : 4. 34-30 (1-7); 5. 30-25 (19-23); 6. 28×19 (14×23); 7. 25×14 (10×19); 8. 33-28 (22×33); 9. 39×28 (16-21); 10. 31-27 (21-26); 11. 37-31 (26×37); 12. 42×31, etc. [L. Janssen-Lith, championnat des Pays-Bas, féminin, 1988].

c) Ou 5. 34-30 (20-25) (cl); 6. 30-24 (19×30); 7. 35×24 (14×20); 8. 39-34 (20×29); 9. 34×23 (18×29); 10. 33×24 (22×33); 11. 38×29, etc. [Sanirsad-Norden, le Monde du 30 août 1980].

c1) Refus de poursuivre selon le début hollandais comme dans l'une des multiples variantes : 5 ... (22-27); 6. 31×22 (18×27); 7. 32×21 (17×26); 8. 37-32 (16-21); 9. 41-37 (21-27), etc. [Jankowskaja-Koeligina, championnat d'U.R.S.S., féminin, 1987].

d) Une suite très active du début hollandais caractérise la variante : de fante pour placer ensuite un c 5.... (20-25); 6. 29-24 (19×30); de dame en six temps à la case 49.

rogne. Belle et rebelle. - Xl. Se com-portèrent en gioutous.

Verticalement

7. 35×24 (14-20); 8. 39-34 (20×29); 9. 34×23 (18×29); 10. 33×24 (22×33); 11. 38×29, etc. (Bezwersjenko Dybman, le Monde du 12 juillet 1986].

e) Les Noirs prennent un léger avantage positionnel dans la variante 8. 32-28 (16-21); 9. 31-26 (11-16); 10. 37-31 (14-19); 11. 42-37 (5-10); 12. 4540 (9-14); 13. 40-34 (7-11); 14. 48-42 (21-27); 15. 37-32 (19-23) !; 16. 28×19 (14×23); 17. 32×21 (16×27), etc. [Kv. Lith-E. Altsjoel, le Monde du 6 octobre

f) 9. 39-34 (22-27), etc., N + 2 et

g) 9. ... (13-19); 10. 29-23 (18×40); 11. 39-34 (40×29);

12. 33×4, dame et +. h) Fixe l'aile droite des Blancs, privés de 11. 29-24 (19×30): 12. 35×24 (22-28); 13. 33×22 (17×28); 14. 32×23 (18×20), N+1. i) Réduit la liberté de mouvement des Blancs à qui est interdit : 13. 38-

32, 13. 37-32 // Logique dans cette position. k) Plus qu'un pion taquin inexpu-gnable, une très insidicuse tentative de fante pour placer ensuite un coup

1) L'intuition des Noirs ne les a pas trompés : réduits à un rôle défen-sif, les Blancs jugent bon de passer enfin à l'offensive par une brusque pénétration au centre.

m) Les Noirs répliquent par une combinaison, dont le premier temps. sous forme d'envoi en trappe, apporte le premier élément de surprise.

o) L'ouverture de la brêche.

# PROBLÈME G. AUBIER (PARIS, 1971)

p) Le second élément de surprise et l'élégance de la combinaison. q Les Noirs terminent par un

r). Dame: s). Horrifiés par l'étendue du désastre, les Biancs se trouvent totalement

désarmés pour prendre la dame, en raison de la présence d'un de leurs pions à 23.

JEÁN CHAZE

47 48 49 50

Les Blancs jouent et dament en huit

Spécialiste des coups pratiques, ou combinaisons susceptibles d'être placées en jouant, le maître parisien Aubier a conçu ce brillant mouvement tactique à partir de l'idée de faire damer les Blancs à la case 2, dans une position d'enchaîtement du centre desir des Millers nement du centre-droit des Noirs et sur une attaque (20-24).

• SOLUTION : 48-42 !! (24×35) 36 SOLUTION: 48-42!! (24×35)
34-30!! [l'originalité majeure du méca36 mismo] (25×45) 33-29! (23×34)
39×30 (35×24) 32-28 (22×33) 38×9
[1<sup>n</sup> rafle et ouverture d'une brèche]
(13×4) 27-21 (16×27) 31×2!, dame
et +.

JEAN CHAZE

# mots croisés

№ 586

#### Horizontalement

1. Trompe. - II. Se suívent inexora-En quantités. - V. A perdu ce qui faisait sa force. Celui-là, quand on le perd, c'est encore plus grave. -VI. Fleuve. En surface de droite à gan-VII. Dans cet état, elle sera manquer

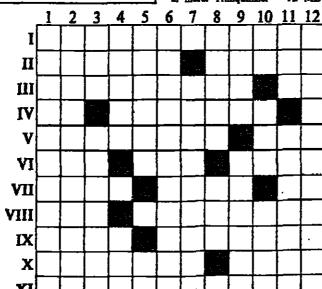

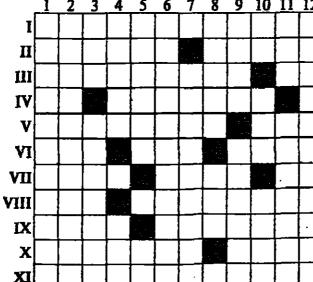

blement. Trompe. - III. La même chose. Siège à droite. - IV. Participe. che. N'avait mil besoin d'un fou. des rendez-vous. Vieille banque. Mesure. - VIII. Va au fond. Sur la ligne précédente. - IX. Avant et après la mère. Tranquillisé. - X. Mis en



1. Ce n'est pas lui que vous apprêciez. - 2. N'est pas pour autant spiri-tuelle. - 3. Pas forcément la seule. Penvent aller jusqu'an paroxysme. — 4. Espagnol. Travaillai. — 5. Il faut qu'elle soit ouverte. Possesaif. — 6. Laisserai en piteux état. – 7. Trouve 6. Laisserai en piteux état. — 7. Trouve ici son pays. — 8 Donne des vapeurs. On les désigne ainsi. — 9. Fait partie de nos nuits. Pour donner plus de douceur. —10. Fait furt, mais n'est pas le seul. Eduqua les filles. Elle tiendra. —
11. Deux pas en arrière, un pas en svant. Peut fairp une drôle de tête. —
12. [onent un rôle très désauréable.

> **SOLUTION DU Nº 585** Horizontalement I. Pantalonnades. - II. Alarmes. Amena - III. Rivai: Matclot. -IV. Tercet. Turc. - V. ENE. Senor. Ors. - VI. Nier. Rimes. Af. -VII. Assourdi. Rude. - VIII. It. Drisse. Sic. - IX. Remède. Amusai. -X. Estourbissent. . Verticalement

> > i. Partenaire. - 2. Aliénis

12. Jonent un rôle très désagréable.

#### Navrées. Mr. - 4. Trac. Rodéo. -5. Amies. Urda. - 6. Le. Terrier. - 7. Osm. Nids. - 8. Atomisai. -

FRANÇOIS DORLET

9. Nature. Ems. - 10. Ansor. Sr. Us. -11. Delco. Ussé. - 12. ENO. Radian.

# anacroisés

Nº 588

**Horizontalement** 1. AIHLLMSW. - 2. EEINNSS - (+1). - 3. EHILLOU. - 4. DEEEISS. - 5. EEEILLT. - 6. AEHIMNU. -7. EEEKNORS. - 8. CILOSTU (+1). - 9. ADELNOS. - 10. EOPSSTY. -11. AEEGPTY. - 12 EERRUV (+1). -13. DEELPRU. - 14. ADEEGRSS. --13. DEFI.PRU. - 14. ADERURSS. -15. CEEILNS (+1). - 16. EEGIRS (+5). - 17. EENRSTT (+2). -18. ACEEIRRT (+7). - 19. CEILNST (+2). - 20. EENRTU (+5). -21. ADEILORT (+1). - 22. ACFIINT. -23. ETNIMOST

Verticalement Verticalement

24. EHIKSWY. - 25. ACEEHIPR
(+2). - 26. EIINNOS. 27. EEGORSS. - 28. EEILPTY. 29. AEELPRU. - 30. AAEILMNT
(+3). - 31. ADEINNT (+1). 32. AEELMNOS. - 33. EEEINRT
(+1). - 34. ADEEMN. 35. DEREFILL. - 36. EEORSUV (+1). 37. CEEOSSSU. - 38. CEEEMNS
(+1). - 39. AEEGNRTU. - 40. AGHNOT (+1). - 41. EGNRTU. 42. ACDEEOST. - 43. EFIORSS
(+1).

# rempiacées par 34 les lettres de asots à trouver. 5 Les chiffres qui f suivest certains directs correspondent au monthe d'ann

Les ameroisés aunt des mots croisés dont les définitions sont responsées mur



SOLUTION DU Nº 587

1. EMANCIPE. - 2. NOMADES
(EMONDAS MADONES MONADES). - 3. ETHERISE POINTE. - 23. ANGIOMES (AGONIMERISES). - 4. GOURANCE - 25. AGALAXIE. - 6. URICEMIE. - 7. GUETRENT. - 8. DIESEREZ. - 9. FEINTEUR (FEUTRINE). - 10. FLAMENCA. - 11. OCTUPLE (COUPLET). - 12. OURGHOUR. - 13. NOCIVITES (EVICTIONS). - 31. PAVOISA. - 32. DEUXIEME. - 13. NOCIVITES (EVICTIONS). - 34. AUTOLYSE (LOYAUTES). - 35. AUSPICE (EPUCAIS). - 31. AUSPICE (E (COUPLET). - 12 OURGHOUR. - 13. NOCIVITES (EVICTIONS). - 14. AUTOLYSE (LOYAUTES). - 15. MURERAI (MARIEUR). - 16. HERESIES (HERISSEE). - 17. ANISIEZ (NIAISEZ). -

18 DECANALE - 19 ESGOURDE 1. EMANCIPE. — 2. NOMADES 21. INFOUTU. — 22. ACUMINE. box.

> MICHEL CHARLEMAGNE et MICHEL DUGUET



The state of the state of Salar Seal alama alama A section of the sect The second second The second 7-26 Bing. The long stricts

1 De S Marie 4 0 M The State of Bank 4 

1 to 4 4 4 1

Auth Opt

-THE PERSON NAMED IN

L'assemblée générale annuelle des écologistes à Marseille

# Les Verts s'interrogent sur leurs succès

Les Verts se réunissent en « assemblée générale », samedi 18 et dimanche 19 novembre à Marseille, afin de fixer leur ligne politique pour Les « écolos » vont-ils sombre l'année à venir. Principal anima-teur du mouvement, M. Antoine waschter doit faire face, d'une part, à l'opposition de la majorité des élus européens et, d'autre part, à celle des militants réunis autour de deux anciens porte-parole, MM. Yves Cochet et Jean Brière. M. Brice Lalonde, secrétaire d'Etat à l'environnement, reste fidèle, de son côté, à la démarche solitaire qui l'a éloigné du mouvement écologiste.

avoir prétendu vouloir inventer la « politique antrement » ? A la veille de son assemblée générale annuellé (1), le mouvement des Verts bruissait de rameurs diverses sur des adhésions of pur des politiquement — celles des anciens compagnons de M. Pierre Luquin dans la Nouvelle Gauche, — et sur le « repéchage » de quelques dirigeants historiques écartés des instances de direction par une jeune et nouvelle base « facilement manipulable ».

par une jeune et nouvelle base e facilement manipulable.

Depuis le résultat de M. Waechter à l'élection présidentielle de 1988 (3,78 %) et; plus encore, après l'incontestable succès, aux élections européennes; de leur liste qui, avec neul-éins, s'est intercalée entre celle du Parti communiste (sept élus), les Vents out enregistré
une vague d'adhésions qui ferait
pâlir d'envie n'importe quel parti
politique. D'un millier d'adhérents, pontique. Dui name a constraire, énviron, avant 1988, ils sont passés à la fin 1989 à quelque cinq mille sympathisants encartés.

Ce \* boom \* vert est une ces incomnes de cette assemblée générale — chaque adhérent pouvant y assister, contrairement à un congrès, composé de délégués des fication politique. Cette tactique, qui s'est révélée bénéfique jusqu'à adhérents. - car ancune des ten-dances au sein du monvement n'a terme des effets négatifs, alors de véritable emprise sur les non-même que tous les dirigeants du

yeaux venus, dont beaucoup sont ieunes et n'ont aucune expérience politique. Tout au plus peut-on. imaginer que la plupart d'entre eux se sont engagés sur le principe • ni gauche, ni droite • cher à M. Waechter, qui se complaît logi-quement dans un comportement environnementaliste », en se gardant de donner prise à toute classi-

monvement reconnaissent avoir une - responsabilité - sur l'échi-

> < Attache ta charrue à me étoile »

Cette difficulté à donner une traduction à la « responsabilité » dont se sentent investis les Verts est tout à fait visible dans les motions - projets de résolution -qui sont en présence à Marseille : certaines signatures qui se trouvent au bas de l'une pourraient se situer, sans difficulté, au bas d'une autre, principes en vogue dans la maison - l'écologie n'est pas à marier - selon l'expression qui fit la victoire de M. Waechter dans le mouvement en novembre 1986 - laisse peu de place à l'originalité ou au non-conformisme par rapport à la Quatre motions occupent le dessus du panier. La première, inti-

tulée - Attache ta charrue à une

et la réaffirmation commune des

étoile si tu veux que ton sillon soit droit », est signée par les tenants de la branche « waechtérienne » du fondamentalisme écologiste, dont Mme Andrée Buchmann, conseiller municipal de Strasbourg, MM Christian Brodhag, un des deux porte-parole, et Jean-Louis Vidal, conseiller de Paris. A moins de fusionner préalablement avec d'autres motions très voisines, celle de M. Waechter semble condamnée à un second tour pour s'imposer. Elle recueillera, surtout, les suffrages des adhérents d'Alsace, d'Aquitaine, de la région pari-sienne et de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Deux autres motions, dont les méchantes langues laissent entendre qu'elles ne se font pas vraiment concurrence, semblent se disputer la deuxième place, celle de l'opposition. L'une, qui sonhaite coupler la « radicalité » des choix au « réalisme - de la démarche, est signée par deux anciens porte-parole de la période pré-waechtérienne,

MM. Jean Brière et Yves Cochet. L'autre, qui veut . marier la réflexion et l'action », est paraphée par la majorité des élus verts français (députés ou suppléants) au Parlement européen. Une quatrième motion, enfin, baptisée « Pour un fil vert d'émotion », dont l'initiateur est M. François Degans, « s'inscrit dans la ligne majoritaire d'autonomie » défendant de l'initiateur d'autonomie » défendant de l'initiateur d'autonomie » défendant de l'initiateur de l'initiateur d'autonomie » défendant l'initiateur d'autonomie » défendant l'initiateur de l'initiateur d'autonomie de l'initiateur de l'initiateur de l'initiateur de l'initiateur de l'initiateur d'autonomie » défendant l'initiateur d'autonomie » de l'initiateur d'autonomi

due par M. Waechter. En debors de ces textes, qui définissent un clivage entre des « asso-

ciatifs » et des » politiques », les autres s'alignent plutôt sur le premier de ces deux camps. L'un d'entre eux, à l'initiative duquel se nage très controversé, se présente tout à la fois comme une motion de soutien inconditionnel à M. Waechter, une publicité pour les médecines douces – dont l'auteur est un adepte - et un exer-

Enfin, deux figures du mouve ment élues en juin à Strasbourg n'ont signé aucune motion : il s'agrit de Mme Solange Fernex, plutôt proche de M. Waechter, et de M. Didier Anger, plutôt proche de M. Yves Cochet.

**OLIVIER BIFFAUD** 

(1) L'assemblée générale pourrait se prononcer sur l'organisation d'un congrès que les statuts ne prévoient pas. Une telle décision transformerait implicitement le mouvement en parti.

# Les élus de la Manche se méfient du « supermarché socialiste »

Le nucléaire? La région du 1984, nous sommes plus près Nord-Cotentin a appris à cuivre de gagners, estime M. Anger, avec a. Les deux réacteurs de la encouragé par la position en centrale EDF de Flamanville ron-retrait d'EDF sur la poursuite du ronnent d'epuis 1986 en programme rucléaire français. pêche de Diélette. Le chantier à de nombreux écologistes de de l'extension de l'usine atomi-que de La Hague tire à sa fin conscience de leur engagement e le paysage grandiose mais rude » de ce site naturel récem-Charbourg fabrique toujours sea équipements nucléaires à l'abri du secret militaire, les escaladeurs de grue et autres activistes des années 70 ont logistes de casser l'emploi, sont déserté la rade, préférant gros- de plus en plus mobilisés, ne sir les rangs du mouvement serait-ce du pour renforcer de dissidents de Robin des Bois.

tant plus actifs que jamais et. pales, ils ont fait un maiheur dans la Manche. Dans la zone nucléaire, bien sûr, où la liste . conduite par M. Didier Anger, aux Pieux, a obtanu près de 30 % des voix au second tour, mais aussi à Equeurdreville, dans la banlieue de Cherbourg. où la fiste de M. Daniel Bosquet a obtenu, su second tour, 28 % des suffrages et quatre sièges, tout en devançant celle de droite. Et même dans la natit village de La Haye-du-Puits. dans le centre du département. où l'eécologiste du coin», M. Charles Guilbert, également animateur de la chorale communaie, a raflé le tiers des voix de ses concitovens. « Pour la première fois, les Verts se retrouvent confrontés à un mouvement de masse qui a des élus », constate, encore un peu surpris. M. Daniel Bosquet, secrétaire régional du mouvement, et luimême vice-président de la communauté urbaine de Chérbourg.

1.0

A. 25

Pourtant la lutte antinucléaire n'occupe plus, aujourd'hui, « que sa part » dans le programme des écologistes de la Manche, « On n'organise plus qu'une seule conférence de presse par an sur ce thème s, explique ainsi M. Patrick Crinquette, adjoint au maire de Cherbourg, chargé de l'urbanisme. Quant à M. Anger, figure emblématique du mouvement, animateur du que »... comité régional d'information et de lutte antinuciéaire (CRILAN). il ioue touiours le rôle de « contre-pouvoir vigilant » face à la direction de la centrale de Flamenville, mais il a essentiellement déplacé le débat sur le. terrain du Parlement européencù il siège depuis le mois de juin

CHERBOURG (Menche) et s'est inscrit à la commission de notre envoyée spéciale de l'énergie. « Même s'il y a moins de manifestations qu'en

Si, dans les années 70, la lutte antinucléaire avait permis tandis que les publicités vantent politique », estime M. Anger, les rangs du mouvement se sont de nouveau étoffés sous le coup de ment classé. Si l'arsenal de l'accident de Tchemobyl, en 1986, et d'une sensibilisation massive aux problèmes de l'environnement. Même les ouvriers, qui accusaient les écoseran-ce que pour ranforcer, de l'extérieur, la sécurité dans leur entreprise. Les paysans, qui ont Les écologistes sont pour- vu passer les lignes à très haute tension dans le bocage, ne sont pas en reste non plus. Ainsi la Confédération paysanne, qui regroupe 33 % des exploitants agricoles, a t-elle entamé une réflexion commune avec ses anciennes (bêtes noires) sur les cuestions de miotas laitiers. d'utilisation de nitrates ou

#### Entre les pâquerettes et le social

∢On fait toujours appel à nous quand il s'agit de défendre les paquerettes, precise toutefois M. Durchon, conseiller municipal de Coutances, mais on a encore un mai fou à faire passer notre message social. ». comme des opposents systè-matiques, renchérit M. Anger; et moins comme des porteurs de grojets ou des gestionnaines.» C'est pourquoi M. Crinquette n'a pas hésité à sauter le pas, lassé de voir ses proposi-, tions rejetées par la majorité socialista de Cherbourg, sous prétexte qu'« elles arrivaient trop en avai des décisions ». Réélu au conseil municipal en mars, il a cette fois, accepté le poste d'adjoint au maire, chargé de l'urbanisme, même s'il a dû s'en expliquer auprès « des écolos intégristes qui se métient de leurs élus par peur de les voir récupérés par le système politi-

Cette récupération par le système politique ou par le PS est la grande hantise des écologistes qui se proclament « membres du peuple de gauche ». Ainsi M. Bosquet a-t-il préféré demeurer conseiller municipal « indépendant » plutôt que de « devenir otage » de

dreville, qui e prend les décisions municipales en réunion de section ». En revanche, il a accepté la vice-présidence de la communauté urbaine de Cher-bourg; présidée par M. Olivier Stim, après avoir eu des garanties quant à son « autonomie ». Il est vrai que « l'affaire

Didier Anger » a laissé des

traces... Après avoir eu « l'audace », selon M. Guilbert, d'appeier à voter pour M. Fancois Mitterrand au second tour de l'élection présidentielle de 1988 (1), M. Anger s'était, en effet, présenté aux élections législatives dans la circonscription de Valognes « avec la majorité présidentielle ». Faible dans cette circonscription acquise à la droite, le PS avait lement le représentant écologiste, qui y avait toujours atteint de bons scores depuis apparu comme vendu au PS », regrette Daniel Bosquet, qui considère touiours qu'il s'acissait d'« une erreur tactique ». Pour punition, le responsable du CRILAN, qui avait rassemblé 30 % des voix au premier tour, avait été rétrogradé à la neuvième place sur la liste écologiste pour les élections européennes - liste qu'il conduisait en 1984 - à la suite d'un vote « acquis au sixième tour dans une ambiance à couteaux

« On ne pardonne pas au supermarché-socialiste d'utiliser pour son compte les trahisons écologistes », déclare, pour sa part, M. Michel Frémont, secrétaire départemental des Verts. l'œil braqué sur M. Brice Lalonde, ministre. « On est très vigilant dans ce domaine, surtout aorès avoir vu comment le PS avait mangé le PC et le PSU », renchérit Christiane Durchon, qui a été élue, aux élections municipales, sur une liste Coutances autrement > composée de socialistes et d'écologistes et soutenue par la CFDT.

peut pas effacer le passé », rappelle M. Anger, lorsque écologistes, syndicalistes et sociala main contre le nucléaire. Même si les écologistes de Cherbourg ont été les premiers septennat socialiste à tâter du CRS en 1981. Même s'ils se sont sentis trahis par e le faux débat parlementaire d'octobre 1981 » sur le nucléaire. VALÉRIE DEVILLECHABROLLE

En même temps, « on ne

(1) Contre la consigne d'abstra-on donnée par M. Antoine Waech-

# M. Lalonde et M. Waechter: des frères ennemis avec deux stratégies opposées

Tout, ou presque, les sépare. Hormis leur qualité d'écologistes à notoriété. Certains allaient professionnels », MM. Brice même l'accuser, lui qui avait prêté Lalonde et Antoine Waechter n'ont pratiquement rieu en commun. Le premier appartient à ces grandes familles cosmopolites qui partagent leur temps entre Paris, siège des affaires sérienses, et « la camp-gne » pour le délassement. Fils de famille choyé, il navigue entre l'entreprise textile de son père et les chevanz de sa mère écossaise. De mai 1968, où il découvre le combat politique, il garde les réflexes de convivialité, de « jouissance sans entraves > et d'impertinence qui caractérisent les soixante-huitards.

Du mouvement des Amis de la Terre, fondé en 1969 par l'Améri-cain David Brower, M. Lalonde conserve le goût de l'écologie planétaire, devenu à la mode anjourd'hui. Il n'hésite donc pas à se rendre aux antipodes – en l'occurrence Mururoa – pour voir et témoigner. M. Lalonde, Parisien riche, chic et hédoniste, aime la vie. « Ecolo » de charme et playboy, il aime aussi la ville, lieu de ncontres, de création et d'innovation. Il aime enfin la Terre, cette petite boule de chaleur humaine perdue dans les espaces infinis et

Provincial est M. Waechter, provincial il reste. A Mulhouse, ville ouvrière, il fait l'univers gris des immenbles d'après guerre pour découvrir la nature à sa porte, dans la plaine du Rhin ou dans les Vosges. A l'université, chamboulée par la contestation post-soixantehuitarde, il travaille. Il laboure son sillon calmement, sérieusement, jusqu'à l'obtention de son diplôme un doctorat de troisième cycle qui le fait se prévaloir de la qualité contestée par les juristes, mais recomme dans les milieux de l'environnement – d'« ingénieur écologue ». Tandis que M. Lalonde transforme son appartement fami-lial en foyer de l'écologie militante, grouillant de contestataires et d'admiratrices. M. Waechter vit seul dans son logement, situé ausus de celui de ses parents. D'un côté, le travail austère, mais en pro-fondeur, de l'Alsacien. De l'autre, le dilettautisme du Parisien, tout d'amusement et de légèreté.

Le fossé qui sépare les deux hommes ne tient pas seulement à leur personnalité. Il résulte, aussi, de l'histoire mouvementée du mou-M. Lalonde, faisant, à son habitude, cavalier seul, était présenté à la magistrature suprême en 1981. Dès le lendemain de l'élection, pourtant si déshonorante - 3,8 % des voix, le triple du score enregistré en 1974 par M. René Dumont, c'était la brouille entre les écologistes purs et durs, allergiques à toute compromission, et l'aimable des locaux à Greenpeace dans son immeuble familial de la rue de la Bûcherie, d'être « parti avec la

Larsque les écologistes se regroupent en parti des Verts, au début de 1984, la rupture avec M. Lalonde est consommée. Ce

n'est plus de la méfiance, mais une

antipathie réciproque, presque une

ailergie. Le simple nom de l'ancien candidat - Brice Lablonde ., disent certains militants - donne des démangeaisons aux Verts. Quant à l'animateur des Amis de la Terre, qui survit an milieu d'un carré de groupies inconditionnels, la scule évocation des Verts - · Verts de rage », dit-il - le hérisse. On ne se parle plus entre lanétaire et militants de l'écologie souriante, de type anglo-saxon, et adhérents des Verts, qu'on dit alignés sur les Grünen allemands.

> La liste « LSD »

La atraîtrise » de M. Lalonde éclate lorsque l'ancien candidat à l'élection présidentielle s'associe, en 1984, avec MM. Olivier Stirn, ancien ministre du septennat précé-dent, et François Doubin, radical de gauche, au sein d'une liste ERE, bien vite surnommée « LSD » par ceux qui ne comprennent pas la raison de ce curieux trio. Lorsque M. Lalonde se présente, à Lyon, contre le candidat des Verts, aux élections législatives de 1986, la guerre est déclarée entre frères ennemis. Cette guerre dure encore.

L'ancien militant de l'UNEF, puis du PSU, ne cesse de se recentrer. Il ne refuse pas de travailler avec M. Alain Carignon lorsque le maire RPR de Grenoble, ministre de l'environnement, le charge de mission pour la pollution du Rhin. Avant l'élection présidentielle de 1988, il hésite entre M. Raymond Barre, l'homme qui monte dans les sondages, et M. Michel Rocard, dont il se sent proche. Nommé secrétaire d'Etat à l'environnement, il prend comme directeur de

cabinet un barriste avoné. M. Lucien Chabason, comme pour braver ses partenaires socialistes au sein de la majorité présidentielle.

Ce parcours, évidemment, a le don d'exaspérer les Verts. Alors qu'ils tentent, depuis des années, de constituer un parti écologiste à peu près cohérent, sinon homogène, ils voient M. Lalonde papillonner au-dessus des formations politiques et accéder, finalement, au pouvoir sans leur soutien. Le « caméléon de l'écologie - a réussi à se glisser en solitaire au sein d'un gouverne-ment. Même ses plus fidèles lieute-nants des Amis de la Terre, intégrés, d'abord, dans son cabinet, finissent par « décrocher ». Ses conseillers ne savent qu'inventer pour torpiller les initiatives des Verts, par exemple en créant, tout récemment, une nouvelle Entente nationale des élus de l'environnement (ENEE), destinée à faire pièce à l'Association nationale des élus écologistes.

Les positions des uns et des autres sont devenues irréconciliables. Alors que le secrétaire d'État, résolument œcuménique, souhaite « écologiser la politique », les Verts s'efforcent, au contraire, de politiser l'écologie. Il s'agit, pour puissant, sinon pour prendre le pouvoir, du moins pour négocier en situation de force, afin d'accéder au gouvernement à leurs conditions. Ils pratiquent donc, ce qui est nouveau pour eux, un patriotisme de parti que M. Lalonde juge à la fois « ringard » - la pire injure, à ses yeux - et incfficace.

Ces deux stratégies ont, chacune, son double modèle de réussite. En RFA, la pression des Grilnen est telle que le gouvernement et les autres formations politiques doivent faire assaut de bonne volonté écologique. Et les accepter en Sarre ou à Francfort. Aux Pays-Bas, en revanche, où les Verts obtiennent des scores dérisoires, le ment pénétré les différents partis politiques qu'un gouvernement de droite - est tombé pour le

ROGER CANS.

FLORENT GABORIAU

Collection « Avec »

**Edith Stein** philosophe 165 p. - 120 F

30, rue Madame - 75006 Paris

# M. Jacques Médecin évoque une opération visant à « discréditer toute la droite française »

M. Jacques Médecin, maire (RPR) de Nice et président du conseil général des Alpes-Maritimes, s'est longuement défendu, le jeudi 16 novembre, à la tribune des premières Assises internationales de la désinformation, des accusations portées contre lui dans deux articles du Canard enchaîné -- où il n'était pas nommément cité - relatifs à l'instruction d'une plainte pour ingérence déposée par un ancien député socialiste, M. Jean-Hugues Colonna. Il a évoqué une opération qui « a pour objet de discréditer toute la droite française ». Il a également annoncé qu'il devait se rendre, le vendredi 17 novembre, devant le conseiller à la cour d'appel Pierre Bérard, à Grenoble, « pour y être inculpé » Vendredi matin, M. Médecin a en effet été entendu par M. Bérard.

de notre correspondant régional

Elus, parents, amis: toute la famille médeciniste était venue soutenir et acciamer le maire de Nice. Dans le style virulent qu'on lui connaît, M. Médecin ne s'est pas contenté de répondre à ses contempteurs mais a renversé les rôles en se présentant comme la victime d'un - complot contre Nice -. Avant de lire un discours entièrement rédigé, d'une trentaine de projeter un clip sur la désinformation où plusieurs personnalités de l'opposition, notamment M. Eric Raoult, député (RPR) de Seine-Saint-Denis, et M. Robert Pan-draud, ancien secrétaire d'Etat à la sécurité publique du gouvernement Chirac, lui exprimaient leur

Après avoir évoqué les affaires du Carrefour du développement, des fausses factures - en dénonçant « les combines de M. Monate, ancien policier passé dans les rangs des truands de la gauche pour pré sider à un réseau national de rac ket en faveur des caisses du Parti socialiste » - ou encore « les sales combines de ventes d'armes à l'Iran par la société Luchaire » et « le honteux scandale des petits copains initiés dans l'affaire Pechiney-Triangle », M. Médecin

en est venu à son propre cas. « L'opération, a-t-il lancé, a pour objet de discréditer toute la droite française ., tout en estimant, peu vre - était de - faire invalider mon élection et me faire déclarer inéligible à vie pour avoir commis le délit d'ingérence (...) Antidémocratiquement, pour parler comme elle, la gauche essaie de récupérer par le glaive de la justice ce qu'elle ne parvient pas à conserver par le suffrage universel ».

M. Médecin a ensuite repris les conclusions du jugement rendu, en sa faveur, dans une autre instance. par le tribunal administratif de Nice et a répondu à ce qu'il a appelé des « indiscrétions scélé-rates » concernant le résultat de perquisitions effectuées notamment à son domicile, le 27 octobre dernier par « une armée de poli-ciers siscaux ou assimilés. Bien sûr, ils sont venus chez moi. Oui ils ont visité mon coffre et celui de ma femme (...). Ils n'ont rien trouvé. Rien de rien sinon quelques billets de monnaies étrangères ramenés de dissérents voyages et quelques bijoux personnels ».

Selon l'entourage du maire de Nice, en effet, les inspecteurs de la direction centrale de la police judiciaire n'antaient saisi que quelques documents, ailleurs que dans le cof-fre personnel de M. Médecin, notamment le testament de la Medecin family trust, des relevés bancaires et les plans d'une villa construite par sa fille Martine à Phoenix (Arizona). Le maire de Nice a ensuite indi-

qué que le Canard enchaîne avait déjà parlé de la propriété que possé-dait son épouse américaine à Beverley Hills et « déjà imprimé, il y a plus de quatre ans », qu'il était l'exécuteur testamentaire d'un forestier gabonais (M. Woronko). Oui, a-til poursuivi, je suis pro priétaire de mon domicile princi-pal, la villa Lou Soubran, à Gairaut. Le Canard affirme que je n'ai

pas l'intention de la vendre à la personne qui m'a versé une somme de 5 millions de francs à valoir sur cette transaction, me permettant par là de déguiser en promesse de par la de deguiser en promesse de vente un prêt pur et simple. Si je ne peux pas vendre cette propriété, c'est qu'elle est hypothéquée par le Trésor public à la suite de vérifica-tions fiscales dont je suis l'objet permanent depuis 1980. Je n'ai pas l'Intention de me laisser saigner sans discuter et je ne connais pas, pour l'instant, le montant définits d'une éventuelle amende. Pourtant, l'aimerais bien vendre cette pro-priété sur laquelle je paie, chaque année, de plus en plus lourdement, l'impôt sur les grandes fortunes. » A ce sujet, l'avocat de M. Médecin, Me Henri-Charles Lambert, nous a précisé que le Trésor public avait pris une hypothèque de 2,5 millions de francs correspondant à une créance qui fait l'objet de négocia-

# Un chèque de 215 F

Le hasard saisant bien les choses », M. Médecin a brandi, à ce moment de sa démonstration, un chèque de 215 F, que le fisc lui avait fait parvenir, le matin même, au titre de remboursement d'un trop perçu sur les impôts de 1988 (sur un revenu imposable de 239 931 F).

Le maire de Nice a, par ailleurs, déclaré qu'il • n'y a jamais eu de cession de parts en blanc de la

société SEGAT (la société éditrice de son magazine l'Action Nice-Côte d'Azur) et a évoqué la saisie, sur sa table de travail, à la mairie d'un dossier anodin « marqué AG. CGE », c'est-à-dire Argentine Compagnie générale des Eaux. Il contenait, en tout et pour tout, la carte de visite du directeur français de cette compagnie pour les exportations vers l'Amérique latine et l'adresse manuscrite du correspondant de la CGE ».

مكذا من الاصل

M. Médecin aurait, affirme-t-il, simplement voulu rendre service à de la ville de Nice depuis plus de cent ans - auprès du maire de Buenos-Aires « qui cherche à se doter d'une usine de traitement des ordures ménagères (..) ». Les élucubrations du Canard

sur le Brésil, Hawai, les tles Caiman. Panama, a encore déclaré le maire de Nice, sont toutes du même tonneau. Elles n'ont aucun rapport avec la réalité et encore moins avec la plainte de M. Colonna. Je vais me rendre à Grenoble, demain, pour y être inculpé par M. Pierre Bérard, conseiller à la cour d'appel, a conclu M. Médecin. Je n'y vois pour ma part que le déroulement normal d'une instruction en cours. L'inculpation n'est d'ailleurs nullement la présomption d'une culpabilité. Nul n'ayant oublié que François Mitterrand fut inculpé dans le passé...

**GUY PORTE** 

#### Virulente attaque contre le préfet

#### Un « militant socialiste déguisé en commis de l'administration »

de notre correspondant régional

Au cours de son intervention,

M. Médecin a vivement pris à partie le préfet des Alpes-Maritimes, M. Yvon Ollivier. « Tout ceci s'organise désor-mais, a-t-il déclaré, autour d'un préfet, militant socialiste déguisé en commis de l'administration qui paralyse la marche en avent de notre départe-ment (...). Il se prononce sur l'opportunité de tout et de rien en toute illégalité. Il défère en tribunal administratif les moindres arrêtés municipaux. Il se préoccupera bientôt de la nomination des femmes de service... » Le maire de Nice a estimé, par ailleurs, que M. Olli-vier « est trop occupé sans anti-Médecin dont on lui a

Interrogé sur ces accusa-tions, le préfet des Alpes-Maritimes nous a déclaré qu'il

se refusait « à entrer dans la polémique ». « Mon seul travail, nous-a-t-il dit, consiste à raprésenter l'Etat et à appliquer la loi. A ce titre je suis appelé, dans un certain nombre de cas, à exercer le contrôle de la léga lité de délibérations du consei municipal de Nice comme d'autres communes, il arrive que cela ne fasse pas plaisir. Mais je ne pense pas que M. Médecin puisse trouver des illustrations de ce qu'il dit sur l'orientation politique de mon

Dans un communiqué. M. Ollivier a d'autre part « formellement démenti avoir eu un entretien » avec les inspecteurs de la PJ venus perquisitionner Nice et « n'avoir eu, conformé ment aux règles judiciaires, aucune information préalable à cette action des services de police menée sous la seule autorité du juge d'instruction ». Par ailleurs, M. Médecin s'en est pris, avec la même vigueur, « au minable Colonna, un personnage payé par le contribua-ble dont le mission est de dés-

tabiliser Jacques Médecin ».

Nice a également mis en cause le Canard enchaîné. « Je ne suis pas nommé, a-t-il déclaré, dans ces articles transparents qui me rappellent ceux publiés par un hebdomadaire paraissant le mercredi. Vivant sans aucuna publicité, mais dont les quêteurs se présentent avec une régularité d'horloge dans les ministères de tous les gauvernements, de droite ou de gauche, comme par hasard le jour où le premier ministre distribue les célèbres fonds secrets, afin de collecter une petite enveloppe dont l'importance augmente en proportion contrair du lignage consacré par ledit journal au généreux donateur.

J'ai moi-même remis ce genre d'obole en 1952, lorsaue j'étais attaché parlementaire au cabinet du ministre des affaires économiques. Je me suis refusé à ce chantage lorsque j'ai été secrétaire d'Etat au tourisme. L'hebdo en question ne me le

#### Les résultats des élections professionnelles

# Représentativité syndicale inchangée dans la police

Le ministère de l'Intérieur a rendu publics, vendredi 16 novembre, les résultats des élections professionnelles parmi le gros des troupes policières (gardés et gardiens, inspecteurs, personnels administratifs). Comparés à ceux de 1985, ils révèlent une forte stabilité du paysage syndical.

Parmi les policiers en tenue, la Fédération autonome des syndicats de police (FASP) maintient sa prédominance avec plus de 50 % des suffrages exprimés, suivie par l'Union des syndicats catégoriels (USC) qui reste à un peu moins de 30 %. Parmi les inspecteurs, le Syndicat national antonome des policiers en civil (SNAPC) reste largement en tête. On note cependant une nouvelle progression de la Fédération professionnelle indé-pendante de la police (FPIP), liée à l'extrême droite.

Comme en 1985, mais à la différence de 1982, les policiers ont voté par correspondance. Ce mode de scrutin est sonhaité par les princi-paux syndicats afin, disent-ils, d'éviter les « pressions de la hié-rarchie » si les urnes étaient instalsous haute surveillance, les bulletins sont donc centralisés et dépouillés au ministère de l'Intérieur. Ces élections sont celles des représentants du personnel aux Commissions administratives paritaires (CAP) des corps des gradés et gardiens, des inspecteurs et des personnels administratifs.

Gradés et gardiens. - La partici-pation a été de 60,13 %, légère-ment inférieure à celle de 1985 (61,03 %). Les résultats, en suffrages exprimés, sont les suivants (accompagnés entre parenthèses de ceux de 1985) : FASP, 52,26 % (52,83 % en 1985) : USC, 29,54 % (32,63 % en 1985); USC, 25,24 % (28,91 %); FPIP, 6,89 % (5,2%); Force ouvrière, 5,25 % (6,93 %); CFTC, 1,72 % (2,19 %); CGT, 1,23 % (1,41 %); Syndicat professionnel des polices de France, 0.97 % (0.34 %); CFDT, 0.89 % (1.07 %): Syndicat d'union policière, 1.25 % (0.28 %).

Outre la stabilité de la FASP et de l'usc, le scrutin est donc marqué par une chute, voire un effondre-ment des confédérations. La progression de la FPIP, malgré la polémique soulevée par les révélations de ses liens avec les néo-nazis du Parti nationaliste français et euro-

péens (PFNE), est surtout sensible en province, notamment dans la région marseillaise. Plus généralement, les résultats sont assez contrastés entre Paris et la pro-vince : la FASP, dont le syndicat parisien est particulièrement dynamique, progresse dans la capitale

où elle avoisine 57% — notamment parmi les jeunes électeurs,
tandis que la FPIP recule. Enrevanche, la FASP perd des points
dans certaines régions et chez
les CPS

Inspecteurs. - La participation a été de 69,10 %, contre 74,02 % en 1985. Les résultats sont les suivants : SNAPC 61,14 % (59 % cn 1985); Force ouvrière, 13,11 % (16 %); Syndicat national unifié (10 %); Syndicat national unine des inspecteurs de police (SNUIP-FASP, 10,93 % (ce syndicat n'existait pas en 1985); CGC, 4,95 % (9,8 %); CFTC, 4,93 % (7,5 %); FPIP, 3,10 % (4,69 %); CFDT, 1,33 % (2,11 %); CGT, 0,48 % (0,47 %)

(0,47 %). L'effondrement des confédérations est ici encore plus net. Le SNAPC se maintient tandis que la FPIP régresse. La nonveauté est créée par le SNUIP, syndicat créé par la FASP après qu'elle ait été rejointe par d'anciens dirigeants du SNAPC. D'ores et déjà, les inspec-

contester la régularité des résul-tats. Malgré un score honorable pour une première participation, ils ratent en effet de 140 voix un siège à la Commission administrative

participation a été de 62.84 %. Les résultats de 1985 n'ont pas été communiqués par le ministère. Voici les résultats : Syndicat national indépendant des personnels administratifs et techniques (SPAT-USC), 3,15 %.

 Agression contre un journaliste de FR 3-Poitiers. — Un journaliste de FR 3-Poitiers, qui intervenait en direct d'Angoulême dans le journaliste de la contre le co direct d'Angoulême dans le journal régional du jeudi 16 novembre, a été agressé dans la soirée par un inconnu qui a ensuite pris la fuite. Olivier Brumelot avait été envoyé à Angoulême pour suivre les débats de la fédération PS de Charente, actuellement préoccupée par les accusations portées contre l'ancien maire socialiste de la ville. maire socialiste de la ville, M. Jean-Michel Boucheron (le Monde du 16 novembre). La direction de FR 3-Poitiers a fait

Non-lieu en faveur du professeur Milhaud

# La reconnaissance judiciaire de la mort cérébrale

Le professeur Alain Milhaud. qui avait provoqué en février 1988 une vive polémique en pratiquant au CHR d'Amiens (Somme) une expérimentation sur un sujet en état de mort cérébrale, a bénéficié mardi 14 novembre d'un non-lieu (le Monde du 16 novembre). Dans son ordonnance, le doyen des juges d'instruction d'Amiens, M. Jean-Michel Stoltz, s'appuyant sur les conclusions d'un collège d'experts, a considéré que « l'état de mort cérébrale étant antérieur aux expé-

rimentations réalisées par l'inculpé, l'infraction de coups et blessures volontaires, qui suppose que la victime est vivante, ne saurait être reprochée au professeur Milhaud ».

 L'affaire Milhaud » touche à sa fin. En révélant le 23 février 1988, au cours du procès de Poi-tiers, qu'un médecin avait utilisé le corps d'un homme en état de mort cérèbrale à des fins médico-légales, le professeur Jean Lassner-avait déclenché une violente polémique. Au-delà de l'aspect purement médical de l'affaire - le professeur Milhaud souhaitait reproduire les conditions anesthésiques qui avaient précédé la mort d'une femme, M= Nicole Berneron, le 30 octobre 1984, an CHU de Poitiers, dans l'hypothèse où il y aurait en une inversion des myanz d'arrivée de gaz sur le respirateur utilisé lors de son intervention chirurgi-cale -, il s'agissait de savoir s'il

était licite, et si oui, dans quelles

conditions, de se livrer à une expérimentation médicale ou scientifi-

que sur un sujet en état de mort cérébrale. Après que la famille du jeune homme sur lequel l'expérimenta-tion avait été réalisée eut déposé une plainte « pour coups et blessures volontaires sur une personne hors d'état de se proléger elle-même en raison de son état physique ou mental », le professeur Mil-haud avait été inculpé, à sa demande, le 8 mars 1988, afin de pouvoir accéder au dossier.

Le 7 novembre 1988, le Comité national d'éthique avait rendu un avis important sur « l'expérimento-tion médicule et scientifique sur des sujets en état de mort cérébrale ». Cet avis précisait tout d'abord que le terme de « mort cérébrale » devait être préféré à

celui de « coma dépassé » jusqu'aiors couramment employé afin d'éviter la confusion avec les comas proiongés.

. Il rappelait que la mort cérébrale signifie l'arrêt irréversible de toute l'activité du cerveau. « Le au est mort, pouvait-on lire, mais les autres organes fonction-nent parce qu'ils sont irrigués par un sang dont la teneur en oxygène au niveau physiologique grace à la respiration artificielle. Et le comité d'éthique conclusit : « La mort cérébrale est la mort de

#### La carence du droit

L'avis précisait que « le contrat tacite qui lie malade et mêdecin ne comporte pas que le médecia puisse procéder ou laisser procé-der sur le malade à des expériences scientifiques. Nous devons placer en premier le respect du à la personne et à sa dépouille mor-telle, la loyauté vis-à-vis des volontés du défunt et vis-à-vis de sa famille, la confiance qui ne peut être trahle ». C'est pourquoi le comité d'éthique indiquait » qu'un médecin ne peut procéder à des expériences sur un sujet en état de mort cérébrale, à moins que le sujet n'ait déclaré de son vivant, et par écrit, vouloir faire don de son corps à la science ou à la recherche scientifique ».

D'une certaine manière, l'ordonnance rendue per le doyen des juges d'instruction d'Amiens est conforme à l'avis du Comité d'éthique. Selon les experts qu'il cite, l'état de mort cérébrale du jeune homme remontait au 2 février et mencé le 12 février. Aucun autre pratiquées par le professeur Mil-haud », « n'a accéléré ou provoqué l'évolution terminale. note encore l'ordonnance. « Il y a lieu de constater qu'en l'état du droit positif, les expériences pratiquées par l'inculpé ne tombent pas sous le coup de la loi pénale » estime le doyen des juges.

L'avocat de la famille, Me Lhote a déclaré que cette ordonnance Tévélait « la carence du droit dans le domaine de l'expérimentation médicale » et a annoncé qu'il allait engager « une procédure au plan civil pour obtenir réparation du préjudice moral causé à la

FRANCK NOUCHE

L'assassinat du directeur de la polyclinique nord de Marseille

#### Deux personnes présentées au magistrat instructeur sont remises en liberté sans inculpation

L'enquête sur l'assassinat, le 18 mai 1988, de Léonce Moutte, directeur de la polyclinique nord de Marseille, abattu en pleine rue, an fusil de chasse, par, semble-t-il, un tueur professionnel, a donné lieu, jeudi 16 novembre, à un rebondissement au relois de marche sement au palais de justice de Marseille

Après quarante-huit heures de garde à vue, deux des dix personnes interpellées mardi l4 novembre (le Monde du 16 novembre) ont été présentées, jeudi 16 novembre, à Mes Chantal Gaudino, premier juge d'instruction, chargée du dossier. Ces deux personnes, M. Jean Chouraqui, le directeur de plusieurs cliniques directeur de plusieurs cliniques marseillaises suspecté par les enquêteurs d'avoir commandité le meurtre, et l'un de ses proches, M. David Drai, soupconné lui, d'avoir exécuté Léonce Moutte. avaient été dans la matinée déférées au parquet de Marseille puis en fin d'après-midi, entendnes par le magistrat instructeur aux fins d'une éventuelle inculpation.

M= Chantal Gaudino, an vu du lossier établi par les policiers et pendant les dix-huit mois d'enquête, a décidé de remettre en liberté les deux personnes qui lui étaient présentées, sans prononcer d'inculpation à leur encontre.

Cette décision du juge d'instruc-tion, fondée de toute évidence sur l'insuffisance des charges établies par les enquêteurs de la PJ contre ces deux personnes, a provoqué un malaise dans les milieux policiers. An-delà, elle risque de ne pas être sans conséquence judiciaire, car les noms et les qualités des deux hommes mis en cause avaient, par une série de fuites, été largement diffusés dans différents organes de

Dans un communiqué, les avo-. cats du directeur de cliniques marseillaises présenté an juge d'instruction ont d'ailleurs dénoncé, jeudi soir, l'existence d'une a campagne de colomnies savamment orchestrée » contre leur client et « destinée à briser l'image de marque et la réputation d'un chef d'entreprise particulièrement com-

#### - PIERRE-BLOCH -

ALGER, CAPITALE DE LA FRANCE EN GUERRE

Préface de Jacques CHABAN-DELMAS En vente dans les drugstores : 100 F Editions UNIVERSAL 3, rue de Choiseul 75002 Paris

; jenei Stolem

# KIPSON

安 通道

470 £

A .....

<u>- 나는 # #</u>

10 Mag

THE THE

14 A 74 A A 40 water to go 11 W 3100

# 1 ... . FA W

を登録される (日本) ---

The Assessment ---CA IA Carrie Par Total Man .

a territoria de la compansión de la comp desaccords person

Every The

ST PRINT THE T 

S PAR ADJURE 2 1 CM 41 mg

WIND WENT PART

The Poplareners 190 000

See Service

THE PERSON NAMED IN

Carlony

de la Contraction de la contra

S. The Man-

TOPE WAY A

105 car ...

**李子** 

TEN EN SEC

E. Miller

£ ...

State Commercial

鎌 多码。。

Mary State

No asym

##<del># 27</del>

**35.4**1. ....

State 44

Moreover:

ي. الأستية <del>على ال</del>

ال المهاد المحالة

Barrer .

MARKET : e.

ر رہے ، وہ عش**رات** آ

in The ad large and a

**9** ₹ , . . .

Fast Sec

**A**...

garage and a

**≥** (-/-)

7 --- · · ·

. ب رُ پُنجويرا

7 77

\* \*\*\* y agricul A 📑 . . . .

- - a 345 →

4 80000

44 in .

Maria Charles

The state of the s

ACCOUNT TO HARM

The state of the s

Avec d'autres « ministres d'ouverture »

A STANDARD S

# M. Lionel Stoleru veut « prendre l'initiative » pour favoriser l'insertion des immigrés

« Ca commence à bien faire... » M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat au Plan, a été scandalisé par la mise en cause des juits d'Aix-les-Bains (le Monde du 17 novembre), qui, à ses yeux, est de même nature que celle des foulards islamiques. « On arrive à un point où il est plus facile de faire tomber le mur de Berlin que le mur de la haine », nous a-t-il déclaré.

Juif engagé, fils d'un immigré rounain, M. Stoleru a été secrétaire d'Etat aux immigrés de 1978 à 1981, sous la présidence de M. Giscard d'Estaing. C'est en tant que secrétaire d'Etat au Plan qu'il a sorti des placards, l'an dernier, un gros rapport, établi sous la direction de Stéphane Hessel et intitulé «Immigration: le devoir d'inser-

tion », qui sert de base à la réflexion actuelle du gouverne-

Ce « ministre d'ouverture » trouve très injuste l'accusation selon laquelle le gouvernement n'aurait pas une vraie politique d'intégration. « Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de discours qu'on ne travaille pas, dit-il. Plusieurs ministères se concertent depuis sept ou huit mois sur la base du rapport Hessel. Des décisions seront annoncées d'ici à la fin de

M. Stoleru n'est pas partisan d'un secrétariat d'Etat aux immigrés ou d'un ministère de l'intégra-tion. C'était bon, selon lui, dans les années 70, quand il fallait encore défendre « le droit à l'indifférence >. « Nous sommes, dit-il, en train de passer à une autre phase, celle que Michel Rocard appelait récemment «le droit à la diffé-

immigrés reconnaît cependant qu'il manque peut-être une structure adéquate. « Non pas parce que l'immigration est un problème spécifique, mais parce que c'est un problème horizontal. Les problèmes de la France sont de plus en plus horizontaux... >

#### Un grand débat ' de société -

Ne serait-il pas nécessaire d'avoir, en matière d'intégration, une politique plus explicite, un peu plus publique? « Disons qu'il faut aller vers le public. Tout en réglant les problèmes quotidiens sans tambours ni trompettes, il faut animer un débat pour que la marche vers l'insertion soit mieux comprise et acceptée. • Un débat qui ne serait pas forcement parlementaire, mais qui permettrait de chercher des lignes d'accord ».

M. Claude Malhuret, maire (UDF) de Vichy, vient de propo-ser un «pacte de non-agression» entre sauche et droite nour l'immigration. . Chiche ! ., repond M. Stoleru, mais il attend encore le « mode d'emploi » de cette proposi-tion sympathique, qui lui semble être en contradiction avec toute l'attitude de la droite : « Je constate que le discours d'exclusion continue d'être de droite. Exclure, exclure, je n'entends que ça, alors que nous, nous disons : rassembler, rassembler. » M. Stoleru ne se contentera pas

d'attendre les précisions du maire de Vichy. En matière d'insertion des immigrés, il entend - prendre l'initiative, avec d'autres ministres d'ouverture », notamment M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à l'action humanitaire : - Bernard Kouchner et moi pensons que l'ouverture n'est pas seulement de la gauche vers la droite, mais l'ouverture du pouvoir vers la société, et donc vers les grands débats de société. -

Les enseignants du groupe scolaire des Frères-Lumière, à Montmagny (Val-d'Oise), avaient décidé de faire grève un quart d'heure tous les

jours à partir du 16 novembre si l'une de leurs collègues, une rééducatrice convertie à l'islam, refusait d'enlever son foulard islamique à l'intérieur de l'établissement. Jeudi matin, pour le premier jour du mouvement, la jeune femme s'est présentée à

l'école sans son voile.

La rentrée s'annonçait hésitante. Tendue aussi. Les élèves étaient un peu en retard et, à l'haure dite. l'école tout entière quettait l'arrivée de Marie-Christine Benmechernene. Beaucoup l'ont attendue en vain. Effrayée par les médias, la rééducatrice de l'école des Frères-Lumière a préféré éviter la grande porte d'entrée. Elle s'est glissée au sein du groupe scolaire en utilisant une porte plus discrète. Pour la première fois depuis le mois de septembre, elle ne portait pas son fou-

Beaucoup se sont sans doute sentis soulagés. La directrice, gênée par le tapage créé par l'une de ses enseignantes ; les instituteurs, qui s'apprêtaient à s'engager dans une grève dirigée contre l'une de leurs collèguas ; l'inspection académique, qui souhaitait voir ce dossier se

vite; et le maire de Montmagny, qui était lui-même venu jusqu'à l'école pour contrôler la tenue de l'enseignante. Lassée par une semaine de polémique autour de ce hidjeb, Marie-

Marie-Christine tombe le voile Chistine Benmechemene a fini

A l'école des Frères-Lumière de Montmagny (Val d'Oise)

Le foulard a donc disparu sous la menace d'une grève, mais la victoire des instituteurs et des « laïques » est étonnamment silencieuse. Pas un commentaire, pas une déclaration. La presse attend devant l'école, mais ce jeudi est, dit-on, ∢un jour ordinaire». A l'heure du déjeuner, les enseignants quittent l'école à grands pas, en refusant de prononcer le moindre mot. Les enfants euxmêmes hésitent à parler. «Le maître nous a dit de ne pas répondre. » La directrice prend soin de bien refermer la porte derrière les élèves, qui partent déjeuner. Elle n'a, dit-elle, « rien

#### Grère à la japonaise

Pourtant, ce foulard a suscité bien des réunions ces demiers iours. Marie-Christine Benmechemene avait été recue la semaine dernière par l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise, M. Grossetête, et vendredi elle s'était rendue à l'hôtel de ville de Montmagny où l'attendait le maire, M. Jean Trinquet, Quatre jours plus tard, elle était reçue une seconde fois à la mairie en compagnie de la directrice de l'école, et le lendemain, elle repartait pour l'inspection académique, où l'on souhaitait à nouveau « s'entretenir avec elle ». Tous lui demandaient de retirer son foulard. Averti de la préparation d'une grève, le maire, ancien directeur du personnel de l'usine automobile Chausson de Gennevilliers, en profitait même pour donner des conseils aux enseignants : à la

veille du mouvement, il les encourageait à organiser une grève « à la japonaise », brassard au bras, qui aurait l'avantage, disait-il, de ne pas nuire aux enfants.

Marie-Christine Benmechernene a fini par rendre les armes. terme de sa discussion avec l'inspecteur d'académie du Vald'Oise, elle s'est engagée à renoncer au hidjeb dès le lendemain matin. « Je suis ravie qu'elle ait abandonné son foulard, expliquait une mère devant l'école. Je mets mes enfants à l'école pour qu'ils apprennent à qu'ils soient en contact avec une religion. > L'enseignante ne portait pas son foulard devant ses élèves, mais peu lui importe. « La laïcité, c'est la laï-

Marie-Christine Benmechernene, qui est également rééducatrice dans une école toute proche située sur la commune de Groslay, demande maintenant à être déchargée des heures de cours de ce dernier établissement. Il lui faut désormais s'y présenter sans foulard et elle compte là-bas, dit-elle, plus de collègues masculins gu'à Montmagny, L'inspection académique, qui souhaite régler ce problème au plus vite, a accepté d'aménager son nouvel emploi du temps « pour des rai sons de facilité ». Marie-Christine Benmechemene, elle, regrette sans doute amèrement c l'avant-Creil ». Ces premiers mois d'automne s'annonçaient tranquilles et l'année dernière, à l'école de Garges-lès-Gonesses où elle enseignait, personne n'avait jamais tenté de lui faire enlever son foulard.

ANNE CHEMIN

#### **SCIENCES**

# Sur les traces de Big Bang

Suite de la première page

Si COBE remplit sa mission, la physique des particules elle-même pourrait bénéficier des travaux du satellite. « Le Big Bang a créé les conditions de température et de pression les plus extrêmes que l'on puisse imaginer, précise John Mather, principal responsable scientifique du projet. Ces conditions peuvent avoir donné naissance à des particules subàtomiques que nous ne connaissons pas encore, ou dont l'existence peut seulement, à l'houre actuelle, être déduite des expériences réalisées dans des accélérateurs de particules. COBE, lui, nous donnera accès à l'accélérateur ultime... »:

#### Perte de poids

D'un cont de 230 millions de dollars (près de 1.5 milliard de francs), cette mission sans précedent aura cependant subi, comme tant d'autres, le contre coup des déboires qu'a connue ces dernières années le programme spatial américain. Programmé par la NASA dès la fin des années 70, COBE devait à prévu début 1989. Et l'engin 1986 l'explosion de Challenger. Pour éviter que la mission ne décida alors, début 1987, de recourir à une fusée Delta... obligeant ainsi les constructeurs à l'univers. réviser toute la conception du satellite.

Prévu dans un premier temps pour loger dans la soute spa-cieuse d'une navette, COBE, pour tenir dans la coiffe d'une Delta, dut en effet perdre en deux ans la moitié de son poids (2,6 tonnes au lieu de 5,2) et voir son diamètre passer de 5 mètres à moins de 3 mètres. Soit au total, une augmentation de coût d'environ 100 millions de dollars (plus de 600 millions de

Moyemant quoi, à quelques mois près, l'Agence spatiale américaine aura réussi à tenir son calendrier. En partant dimanche à la conquête du cosmos (dans la coiffe de la cent quatre-vingt-quatrième et dernière fusée Delta envoyée par la NASA), COBE donnera ainsi, avec quelques semaines d'avance, le ton du programme d'exploration spatiale des années 90. Après la découverte des plus lointaines planètes du système solaire, illustrée en août dernier par les spectaculaires images de Neptune envoyée par la sonde Voyager 2, la prochaine décennie, en effet, sera avant tout celle des satellites de recherches astrophysiques.

Dès l'année prochaine, ce devrait être le télescope spatial Hubble, construit et mis en œuvre conjointement par les Américains et les Européens : loin des interférences de l'atmosphère et de la luminosité terrestres, il permettra de remonter le l'origine être déployé par une temps et d'observer, à des navette, dont le lancement était années-lumière de la Terre, des événements survenus dans le était déjà construit, et prêt à lointain passé. Une astronomie voler, lorsque survint en janvier de l'invisible pour laquelle plusieurs autres missions internationaies sont d'ores et déjà prévues prenne trop de retard, la NASA d'ici à 1995 et qui devrait permettre de mienz comprendre l'histoire - passée et future - de

CATHERINE VINCENT

#### Protection de la couche d'ozone

#### Des désaccords persistent sur la révision du protocole de Montréal

bre, de la réunion de Genève pour la révision du protocole de Mon-tréal signé en 1987 pour protéger la conche d'ozone, les désaccords persistent. Les Etats scandinaves, appuyés par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont demandé que les HCFC (hydrochlorofluorocarbones), produits de substitution aux CFC (chlorofluorocarbones), ne soient uilisés que pour des besoins restreints (réfrigération, usages médicaux) et pour une

A la clôture, vendredi 17 novem- durée limitée (2010 ou 2020). Les industriels américains utilisateurs de CFC, qui estiment le cost du passage anx HCFC à une somme de l'ordre de 6 à 10 milliards de dollars en dix ans, sonhaitent au contraire « une phase de tolérance longue » pour les HCFC. Phisieurs délégués ont demandé l'inclusion du méthyl-chloroforme dans le protocole de Montréal. La prochaine réunion de révision aura lieu à Londres en juin 1990. - (AFP.)

#### **VENTES PAR ADJUDICATION**

Rubrique OSP - 64, rue La Boétie, 45-63-12-66 MINITEL 36.15 CODE A3T puis OSP

Venne sur suisie immobilière au Palais de justice de PARIS, le leudi 30 novembre 1989 à 14 h 30 en un let APPARTEMENT à PARIS 11°

43, rue Popincourt au 4 étage, de 3 pièces, cuisine, w.c. Mise à prix : 100 000 F S'adresser à Mª ARCHIER, avocat à Paris, demeurant à Paris 4, 5, rue du Repard, Tel. : 48-04-55-46, au Gruffe du trib. de grande instance de Paris

# Tapis persans, tapis de maître.

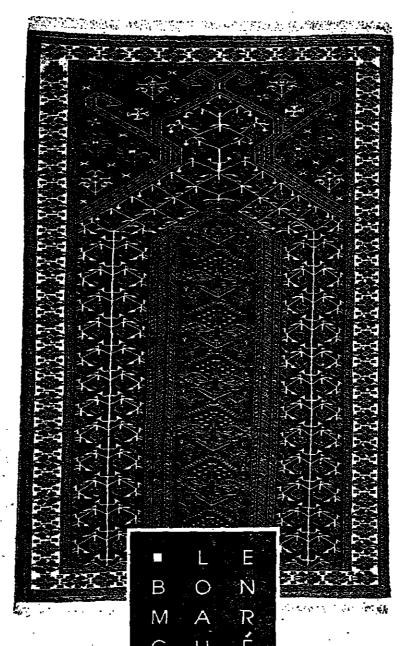

RIVEGAUCHE

Au Bon Marché, nous avons une passion, celle des authentiques rapis d'Orient. Véritables chafs d'œuvre d'élégance, ce . sont d'incomparables témoignages de la culture enentale dans tous ses fastes. Leurs monts inimitables ainsi que la niche palette de leurs teintes, des plus discrètes aux plus chatoyantes, font de

Notre passion est également devenue une véritable vocation tent il est vrai que nous la vivons depuis plus d'un siècle. Afin de mieux la parrager avec tous les amateurs de tapis d'Orient, nous présentons dans une galerie au 3° étage du magasin I, une exposition exceptionnelle: Tapis persans, Tapis

Cet immense palais d'Orient abritera ainsi de merveilleuses compositions, aux couleurs les plus raffinées et aux textures les plus riches. Tapis anciens de Caucase, persans en soie, tapis de village aux subtiles teintures végétales de Turquie et d'Afghanistan. aurant d'éblouissantes invitations au voyage à la rencontre de peuples aux noms évocateurs : Kaschgaï, Bakhtiar, Shahsavan, Afshar, Turkmenes...

Selon son habitude en début d'été, François OLLIVIER, notre expert, a lasse sa passion la conduire. Cette année en Iran, il a aussi eu l'occasion de découvrir et de rapporter les pièces les plus rares. Son expédițion l'a mané dans le nord iranien où il a rejoint les compements Turkmenes, berceau de pièces sompweuses: Diol Asto (selle), Dia Namaz (Tapos de prière) ainsi ou'une abondance de tapes utilisés pour la décoration de la yourse traditionnelle Itente). Qu'es scient persans, turcs, afobans ou abétains, les tapis d'Orient du Bon Marché sont des pièces authemiques, façonnées par ceux qui détiennent les secrets et la mámoire de l'art oriental. C'est également le certificat d'origine, l'expertise, le nettoyage, le conseil, la restauration, la parde et la présentation à domicile. Le Bon Marché, c'est toute une équipe d'experts passionnés au service de la tradition. Crédit 3 mois sens frais à partir de 5 000 F d'achat. Remises non

SUR LES TAPIS D'ORIENT **EXPOSITION-VENTE JUSQU'AU** 25 NOVEMBRE 89-3° ETAGE M° SEVRES BABYLONE, 45,49,21,22



30 Le Monde • Samedi 18 novembre 1989 •••

# "BANQUIERS, PARLONS DE NOS CLIENTS"



28, 30 NOV. et 1<sup>er</sup> DÉC. 89

# "Les banques et la trésorerie des particuliers"

Présidents d'ateliers:

#### 1 E. MALINVAUD,

Professeur au Collège de France - "Aspects Macro-Economiques".

#### 2 D. KESSLER,

Président du Comité Consultatif du Conseil National du Crédit "Observation et Mesure des Comportements".

#### 3. P. BOURDIEU,

P. ARTUS

Professeur au Collège de France - "Attitudes Psychologiques et Sociologiques".

# Avec la participation de:

M. AURIOL Y. BALENSI J. BARUS MICHEL C. BAUDELOT P. BEAUCHANT J.-M. COTTERET F. DESPRAIRIES B. DROT J.-C. GOARIN F. HENROT E. ICOLE J.-C. JOLAIN J. DE LAROSIÈRE

#### 4 J.-Y. HABERER,

Président du Crédit Lyonnais - "Les Intervenants".

#### R. THOMAS,

Président de la Banque Nationale de Paris - "Les Produits".

#### A. LEVY-LANG,

Président du Directoire ae ia Compagnie Bancaire – "Les Règles du Jeu".

#### M. VIENOT,

Président de la Société Générale – "Questions et Réalités Européennes".

J. LENORMAND

A. MARAIS

C. MENESGUEN

A. PARGUEZ

L. PARISOT

**G. PENINOU** 

J.-P. POLLIN

B. PROT

J. RAMBOSSON R. RAYMOND

O. ROBERT DE MASSY

J. SCHEINKMAN

I. SCHIMMEL

P. SIMON

Déjeuner débat, invité : Sir LEON BRITTAN - Vice-Président de la Commission de la Communauté Européenne.

Séance Plénière présidée par D. CHATILLON, Président de l'Association Française des Banques, animée par O. de Rincquesen (Europe 1).

> RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: (1) 48 00 50 13 / 48 00 50 05 "OUVERT A TOUS"



rticulien

The tronger of the same

MERER

**表到472**。2015年

San El Carrier

MAS.

Strate Street

T.LANG.

Branch St.

Francisco Santonia

F. Townson

IN TAX 1

2.15

調味がい

**為我** 

REAL WAY

makaan: Yuropens

34 3 S

A Frank Commence

NOT.

Edit Charles in

Mary Comment

\* #25. JE:

#### ÉDUCATION

Grèves de la faim et occupations de locaux à Paris

#### Les présidents d'université dénoncent les « pressions » exercées par des étudiants étrangers

C'était toujours l'impasse vendredi matin 17 novembre à l'université Paris-VII où neuf étudiants marocains et tunisieris poursuivaient dans les locaux de la présidence une grève de la faim entamée dix-huit jours plus tôt. Plusieurs dizaines d'autres étudiants étrangers continuaient d'occuper les locaux de Paris-III et de Paris-VIII pour réclamer leur inscription immédiate dans les universités parisiennes.

Depuis plus d'un mois, la situation est bloquée entre ces étudiants, dont les demandes d'inscription sont parvenues hors délais, et les universités parisiennes, depuis longtemps satu-rées (le Monde du 14 octobre).

Après examen des quelque 470 dossiers en instance, une commission d'expertise interuniversitaire spécialement créée pour l'occasion avait décidé, début novembre, de retenir quatre-vingt-trois candidatures. Les treize présidents d'univer-sité de la région parisienne s'étaient déclarés « prêts, dans un souci d'apaisement, à inscrire par dérogation à la procé-dure normale les candidais dont les dossiers ont été déclarés acceptables ».

#### Ultimatum de ringt-guatre heures.

Cependant, ils fixaient comme préablable la cessation du mouvement d'occupation des locaux. Les étudiants étrangers, soutenus par l'Union nationale des étudiants marocains (UNEM), l'Union générale des étudiants tunisiens (UGET) et l'UNEF, ayant décidé de camper sur leurs positions, les présidents d'université avaient souhaité, jeudi, « faire un pas en avant » en rendant publique la

liste nominative de ceux qui

Mais ce geste était accompagné d'un ultimatum de vingtquatre heures : «Si toute forme de pression n'a pas cessé, la proposition sera annulée et les quatre-vingt-trois étudiants ne seront pas admis. » A l'expira-tion du délai, les étudiants ont fait savoir qu'ils maintenaient leur mouvement, tout en essayant de sensibiliser les étudiants des autres universités

#### 'Un appel - à Lionel Jospin

Comme nombre de ces étu diants invoquent des raisons politiques pour justifier leur demande d'inscription tardive, les présidents d'université avaient rappelé, vendredi 10 novembre, que les critères de jugement des dossiers avaient été exclusivement d'ordre pédagogique. « Nous ne sommes pas en mesure de vérifier ces affirmations, dissient-ils. Mais si tel était le cas, il appartiendrait aux autorités publiques de déli-vrer, s'il y a lieu, des permis de séjour dont la carte d'étudiant ne peut être le substitut.

Cette position a reçu l'appui de la conférence des présidents d'université, qui a adopté, à l'enanimité moins une voix, un texte déclarant - ne pouvoir accepter que des universités soient prises en otage par des candidats à l'inscription qui prétendent être admis hors délais et hors procédure régle-mentaire ». La conférence « souhaite que Lionel Jospin leur apporte publiquement son soutien et demande que des mesures soient prises avec les autres ministres concernés pour éviter le renouvellement de cespressions inadmissibles qui se répètent et s'amplifient chaque

#### « Le Monde de la Révolution française » nº 11 - novembre 1989

#### Religion et Révolution : Dieu perd la raison

• L'almanach de 1789. sa mère), ambassadeur en - La nationalisation des biens France de 1792 à 1794, du clergé va bouleverser les l'Anglais Arthur Young, de repports entre la Révolution et le catholicisme. Parallèlement, à partir de novembre 1789, les anciennes provinces disparaissent au profit de nouveaux départements. Les décrets du 4 août avaient laissé un vide juridique qu'il devenait urgent de combler, les 44 000 municipalités risquant de s'organiser en « mini-républiques ». La réforme se fait en respectant les usages et en fonction d'un artificialisme astucieux de facon à satisfaire les intérêts locaux tout en créant un tout

C'est Dupont de Nemours qui va chercher à résoudre la question das revenus du cierdé : au lieu de supprimer immédiatement la dîme, comme cela avait été prévu le 4 août, il faut la percevoir au profit de l'Etat, qui en reversera la plus grande partie pour les besoins du clergé. Le 2 novembre, à la suite de débats houleux, l'Assemblée décide de mettre les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation. Portraits : Camille Desmoulins, le « précurseur de la République », journaliste féroce : Talma, tragédien et citoyen; Malouet, le modéré anarchique ; Jean-Baptista Louvet, le romancier des amours du chevalier de Faubias. De très nombreux voyageurs sillonnent la France : des Américains comme Thomas Jefferson, futur président des Etats-Unis ou Gouverneur Morris (d'origine française par 30 francs.

nombreux Allemands comme J.-H. Campe, W. von Hum-boldt, F. Schultz, von Halem, ou encore des Italiens comme Filiopo Buonarotti.

• Le Journal des droits

de l'homme traite de la liberté religieuse. L'union du trône et de l'autel du royaume très chrétien va être minée en 1789. La réforme catholique a été amorcée dès Henri IV. s'enracine su dix-semième siècle, mais à partir de 1760 des mutations se font four. Simplement autorisée, puis pourchassée par la Révolution, la relisphère du privé. La constitution civile du clergé provoque la guerre civile et jette les bases du schisme qui va opposer longtemps catholiques et République, ainsi que le constate Claude Langlois; la déchristianisation va marquer l'an II, raconte Michel Voyelle. tandis que Mona Ozouf analyse le culte de l'Etre suprême qui tient plus du spectacle que François Furet et Jean-Marie Lustiger fait le point sur le position de l'Eolise vis-è-vis

• La Gazette du Bicentenaire retrace la célébration de ture française sont exposés au Musée Ingres de Montauban. le bilan de la commémoration se poursuit.

▶ En vente chez tous les marchanda de journaux ~

#### CIRCULATION

Le plan de lutte contre les embouteillages

# Stationnement plus cher dans la capitale et contraventions plus nombreuses

La sévérité annoncée à l'encontre des automobilistes parisiens n'a pas été un vain mot : 180 000 contraventions ont été dressées pendant la semaine du 6 au 13 novembre. On annonce parallèlement que le tarif de stationnement payant augmentera très prochaine-

Les Parisiens commencent à s'apercevoir que le plan annoncé le 10 octobre par le maire de Paris et le préfet de police (le Monde du 10 octobre) pour lutter contre les embouteillages dans la capitale entre dans les faits. Les premières mesures appliquées sont dissuasives. Il est donc encore trop tôt pour en apprécier les effets sur la circulation, mais il est évident que les consignes de répression données par le préfet de police, M. Pierre Verbrugghe, ont été suivies. Et, lundi 20 novembre, le conseil de Paris adoptera une augmentation des tarifs de stationnement payant en surface, dont le maire de Paris a souligné, jendi 16 novembre, qu'elle vise à « inciter les automobilistes à revoir le choix de leur mode de transport ».

Sévérité, rigueur, répression : après trois semaines d'information en octobre auprès des automobilistes en stationnement abusif, les services de police se sont fait sourds à toute indulgence sourds à toute indulgence relèvement « substantiel », a (le Monde du 9 novembre). Du 6 au 12 novembre, 80 202 procès- s'agit, selon lui, à la fois de dissua-

infraction grave dans les rues parisiennes. Ce nombre représente une augmentation de 40 % par rapport aux semaines précédentes. Chaque jour, près de 450 procès-verbaux ant été établis pour franchissement de feux rouges (2322 pendant la semaine). Les couloirs de bus n'ont guère été libérés par les voitures particulières en dépit des rappels à ordre: 1959 contraventions out été rédigées pendant la semaine. Même constat pour ce qui concerne les passages pour pietons où 12 567 infractions ont donné

Le stationnement payant a connu la même rigueur près de 100 000 PV du 6 an 12 novembre. A ce rythme-ià, le nombre total d'infractions commises par les automobilistes à Paris et sanctionnées au cours de l'année connaîtra une augmentation notable : il passera de 6,5 millions en 1988 à plus

#### Ouatre zones payantes

Même les usagers de l'automobile en règle verront leur porte-feuille s'allèger. Non seulement le nombre de places payantes devrait augmenter à la cadence de 10 000 à 15 000 par au, mais dans l'immédiat les tarifs des 71 100 emplacements existants seront relevés. Un

verbaux out été dressés pour der les automobilistes de prendre leur voiture et de moins pénaliser l'usage des parcs souterrains par rapport à celui des places sur la chaussée. Actuellement, dans les premiers l'heure de stationnement coûte 10 francs environ; en surface, selon les zones, de 4 à 6 francs.

> L'augmentation ne s'appliquera qu'en stationnement « rotatif » (maximum : 2 heures) et non aux résidents. Désormais, 4 zones seront délimitées au lieu de 3 actuellement. Zone à 5 francs l'heure: 42 000 places environ dans les 9e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e et 20e. Zone à 6 francs l'heure: 10 000 places dans les 5. 6°, 7° arrondissements, le nord-est du 16° et les pointes nord des 14° et 15c. Zone à 8 francs l'heure : 19 000 places dans les 1er, 2e, 3e, 4e et 8º arrondissements. Zone à 10 francs l'heure, enfin : 2 500 places dans un secteur délimité par les avenues Marceau et Pierre-1"-de-Serbie. La rue Clément-Marot, les avenues Mon-taigne et Franklin-Roosevelt, la rue du Faubourg-Saint-Honoré et l'ave-nue de Friedland.

> Ces mesures, pour impopulaires qu'elles soient, ne le seront peutêtre pas plus que les embouteillages. La paralysie du trafic automobile dans la capitale a atteint le point limite. Il restera demain à constater que sévérité et rigueur ne seront pas trop oubliées lorsqu'il s'agira de résister aux pressions pour le recouvrement des amendes.

> > **CHARLES VIAL**

#### **EN BREF**

🗆 Réouverture du Bay Bridge à San-Francisco. - Le Bay Bridge, le célèbre pont qui relie San-Francisco à Oackland, a été réouvert jeudi 16 novembre, juste un mois après le tremblement de terre qui l'avait endommagé. Les réparations ont conté 2 millions et demi de dollars, mais les ingénieurs ont précisé que le pont « n'était pas conçu de façon adéquate - pous résister aux seconsses et risquait d'être endommagé à nouveau en cas de séisme. ~ (AFP.)

🗅 L'eau potable de l'Ile-de-France trop pauvre en finor. – Le finor, un oligo-élément essentiel pour la prévention de la carie dentaire est très insuffisant dans la quasitotalité de l'eau potable distribuée en Ile-de-France a annoncé, jeudi 16 novembre, la Direction générale de l'action sanitaire et sociale

Précisant que l'eau du robinet est trop pauvre en fluor dans plus de 90 % des 1 281 communes de la région parisienne, la DRASS conseille de compléter l'apport nécessaire par l'usage d'un sel de table enrichi en fluor. Les besoins journaliers en fluor sont variables selon l'âge : 0,5 mg pour les enfants de moins de sept ans et 2 mg pour les adultes.

□ ERRATUML - Deux erreurs ont dénaturé les propos de Mme Michèle Bernard-Requin, substitut au tribunal de Nanterre, dans l'article sur les femmes battues paru dans le Monde daté 12-13 novembre. Au lieu de « Elle regrette également que le ministère public, de son côté, ne donne pas suite. Le mari peut convaincre de son impunité... ., il fallait lire : « Elle regrette que dans ces cas le ministère public, de son côté, ne donne pas suite. Le mari peut se convaincre de son impunité. »

par PHILIPPE BOUCHER

#### JOURNAL D'UN AMATEUR

ÉJA les questions, c'est-à-dire les soupçons, c'est-à-dire les craintes, pot manué le laise ont mangé la joie, pourtant décuplée par l'effarement. A peine, en effet, avait-on eu le temps de décrire M. Egon Krenz comme l'héritier trop servile de M. Honecker que la portrait démentait le peintre.

Cet homme, récusé dès qu'il avait paru, et alors non sans raisons, contredisait les oiseaux de mauvais augure et prenait rang auprès de ces autres « surprises de l'Histoire » que sont le roi Juan Carlos, le général Jaruzelski ou M. Gorbatchev, sans qui, aujourd'hui, l'Occident ne se réjourrait pas de son propre triomphe et de la victoire des idées qu'il incame -- bien ou mal, au quotidien - c'est une autre histoire.

Qu'importe ce qui a changé M. Egon Krenz, une nuit pascalienne ou le cynisme machiavélien, puisque, en même temps que lui, c'est le monde qui vire de cap; paraissant cingler vers des aurores d'Eden tant le contraste est intense avec le monde qui meurt. Encore une fois, et dans des délais qui ne sont d'ordinaire pas les siens, l'Histoire accouche de coups de théâtre peu crovables quand ils ont lieu sur scene.

Juan Carlos, épigone supposé du fran-Jaruzelski, militaire résumé par ses lunettes, a ressuscité les droits de la société civile : Egon Krenz détrône le perti qui avait fait sa carrière : Gorbatchev, fils de tous les tsars. d'avant et d'après 1917, crée sa propre lignée, qui pourrait se nommer « liberté », la fait valoir, l'exporte, impose ses droits à ceux qui l'exigesient comme à ceux qui la redoutaient et, à tous les petits saint Thomas de la vie internationale, démontre qu'ils ne rêvent pas, que le doute n'est désormais pas plus loyal qu'il n'était permis à l'acôtre.

L'événement n'est cependant pes encore accompli qu'il est dévoré et comme masqué par les conséquences qu'on lui suppose, aussi contradictoires qu'elles puissent être. Quel futur pour l'Europe ? Quel horizon pour l'Allemagne ? Où est la paix ? Où est la guerre ? Y a-t-il lieu d'avoir peur des suites de ce qui avait été tant réclamé ? La liberté suscite autant d'inquiétudes qu'elle en dissipe. Qu'il était confortable le mur de Berlin lorsqu'il retensit encore l'interrogation universelle qu'engendre son démantèlement. Le détestable équilibre d'hier en paraîtrait presque préférable à l'apesanteur soudaine des relations internationales. Comme quoi, même ce que l'on souhaite, on n'y est pas forcément préparé lorsque cala survient.

Pourtant, fût-ce de loin, fût-ce sans toujours comprendre ce qui a lieu, sans bien deviner ce qui pourrait se produire, mais faisant le pari d'un mieux-être ; se dire qu'on a vécu l'Histoire, et qu'elle soit belle à voir ; subissent les Polonais par exemple.

que, pour ainsi dire sous nos yeux, prospère une révolution d'un type nouveau, qui ne traînerait avec elle ni le sang ni les larmes, ni les prisons ni l'exil, c'est une certaine image de bonheur, la fierté d'un vingtième siècle qui, près de finir, rachète ainsi et d'un coup toutes les fautes qui en faisaient l'un des plus honteux de l'histoire humaine. Le désir surgit alors d'aller sur place, pour écarquiller les yeux devant cette liberté qui déferle, aussi étonnante, aussi inopinée pour ses bénéficiaires que pour ses spectateurs, pédagogie à l'intention de ces derniers pour qu'ils n'oublient pas que la liberté est la première de leurs richesses et qu'elle n'est pas le synonyme de l'habitude.

Aller « là-bas », non pas en journaliste dont la présence serait justifiée par son métier, pas en touriste non plus, qui se ferait un passeport de sa cunosité, mais en citoyen à la rencontre d'une moisson qui lève et dont les fruits sont à son image.

Peut-être, toute modestie et tout ridicule mis à part, pour témoigner que l'Occident c'est autre chose que ce qu'il a exhibé dans les premières heures où il devenait accessible. Autre chose, même si c'était là la demande, qu'une société de convoitise, de bouffe et de beuverie, regorgeant à ce point de richesses qu'elle pouvait ouvrir des fontaines de marks comme les fêtes médiévales installaient des fontaines à vin, distribuant les billets comme les Gl's en 1945 lancaient des chocolats et du chewing-gum aux populations européennes affranchies du nazisme. L'Occident ne serait-il qu'un droit égal et universel à l'indigestion ?

Ce n'est pas qu'il y ait lieu d'être gêné d'une profusion qui n'a d'ailleurs pas été acquise sans efforts ni souffrances. Entre l'Aliemagne en tout point ruinée de 1945 et le colosse économique de 1989, respecté et courtisé par toutes les nations, il y a la distance d'une austérité qui n'avait que peu à voir, en fait de privations, avec ce qu'on désigne maintenant en France sous ce nom.

Ce n'est même pas qu'il faille rougir de ces boîtes à sexe qui auraient, paraît-il, quelque peu fait rire en biais ceux qui en vérifiaient l'existence. Mais, sì l'Occident, sur son seul versant allemand pour l'instant, n'a que cela à offrir à ses visiteurs de l'Est pour marquer sa supériorité, c'est un peu pauvre-

D'autant que ces visiteurs, s'ils vivent, sur plus d'un terrain, chichement, sont loin d'être dans cet état généralisé de déficit, à commencer par le domaine alimentaire, que

L'abondance des biens de consommation est sans doute une condition nécessaire pour montrer la supériorité d'un système politique (l'économie n'en étant qu'une composante), mais pas une condition suffisante.

Un système politique s'incame dans une civilisation dont l'accomplissement est la raison d'être du premier. Ce serait une drôle de civilisation que celle qui ne se caractériserait que par des téléviseurs allumés jour et nuit sur des séries nippo-américaines et par des réfrigérateurs débordant de fruits tout droit venus d'Australie ou du Chili. L'Europe, s'il s'agit d'elle, cette « civilisation contemporaine » qu'assigne à son temps M. Gorbatchev. c'est autre chose. Sinon, ce n'est rien, une culture de l'hypermarché.

#### Face à cette contagion du miracle, répétant avec plus de succès l'épidémie démocratique de 1848, ce qui devient, en Europe. l'exception roumaine (et. sur un autre registre, le cas albanais) est désormais une plaie

l'Ouest mais devrait logiquement les réunir. Si, jusqu'alors, Bucarest pouvait prétendre, aux yeux de l'Occident plus ou moins attentif, plus ou moins obstiné, n'être ni meilleure ni pire que les pays du même bloc, l'illusion dorénavant ne peut que crever les yeux, y compris à l'Est, aujourd'hui contraint d'obéir à ce au'il devient.

dont la guérison ne peut diviser l'Est et

Surtout si, non content d'opprimer les hommes, le régime fou de M. Ceauseacu et de sa clientèle détruit ce qui ne se reproduit jamais (à la différence des hommes) : les bâtiments venus du passé, c'est-à-dire le

Si M. Ceausescu n'est pas sensible à l'air du moment, si nulle pression politique ne peut avoir barre sur lui, si la population de son > pays est depuis trop longtemps asservie pour oser - et qui ne l'axcuse-rait! - défiler dans les rues, s'il est avéré que des sanctions économiques pèseraient avant tout et durablement sur un peuple déjà démuni au-delà de l'imaginable, on se dit que le régicide mériterait d'avoir une variante républicaine. Sous réserve que la Roumanie mérite encore le nom de Républi-

••

Post-scriptum protocolaire. Dans une société où la surveillant de prison et le policier sont mieux pavés qu'un instituteur, il n'est hélas pas étonnant que l'Académie française, et plus généralement l'Institut de France, soit moins considérée que le préfet de police.

Post-scriptum démographique. Vingtcinq millions, c'est la population de l'Algérie de nos jours, et non pas au moment de l'indépendance (à propos de « L'amateur » de la semaine dernière).



#### **PUBLICATION JUDICIAIRE**

#### EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

CONDAMNATION PENALE Par jugement contradictoire (sur oppo-tion jugt du 28-11-1988) rendu le 29 mai 1989, la 31º chambre du tribunal correctionnel de Paris a condamné pour : PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR.

- pour avoir à Paris, et sur le territoire national, courant décembre 1987, effec-tué une publicité comportant des alléga-tions, indications on présentations fausses on de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles de la prestation offerte en indiquant : animation en direct par RTL, présence du Podium animation RTL avec des émissions en direct laissant espérer une affluence de masse au salon de grand déballage de Noël 1987 alors on'ancon contrat n'était conclu avec RTL de Jean-Luc LAFIAYE qui a'avait pas été pressenti pour cette mar

à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de

M. BENAHIM Guy, Heari, né le 4 soft 1939 à Alger (Algérie), directeur 67, boulevard Lascroseses. Le tribunal a en outre, ordonné aux frais du condamné dans le iournal « le Moode ».

Pour extrait conforme délivré à M. le Procureur de la République sur sa réqui-sition. - N'Y AYANT APPEL.

#### **EXTRAIT DES MINUTES** DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE **DE PARIS** CONDAMNATION PENALE

Par jugement contradictoire rendu le 24 mai 1989, la 31º chambre du tribunal correctionnel de Paris a condamné pour : INFRACTION AUX MESURES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE dans le bâtiment et les tra-

- pour avoir à Paris, le 24 décembre 1987, étant responsable par délégation du chef d'entreprise, d'un chantier soumis aux dispositions du livre II, titre III du Code du travail et à celles du décret 65-48 du 08-01-1965, enfreint par sa faute personnelle les dispositions relatives à la sécurité des travailleurs et plus spécialement les mesures particulières de protec-tion et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics ant travailler 2 salariés à plus de 15 mètres du sol sans dispositif de protec-tion collective ou individuelle.

- à la peine de 2 amendes de 5000 F M. BONNEFOY Raymond, né le 22 mars 1945 à Villarturin (73), gérant de fait de l'entreprise SERRU-NORD,

errant à l'Ile-Saint-Denis (93), 9. rue Lénine. Le tribunal a, en outre, ordonné aux

jugement par extrait dans le journal «le Monde». Pour extrait conforme délivré à M. le Procureur de la République sur sa réqui-

#### sition, - N'Y AYANT APPEL. **EXTRAIT DES MINUTES**

#### DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

#### CONDAMNATION PENALE Par jugement contradictoire (sur oppo-

sition jugt de 11-02-1987) rendu le 27 jeuwier 1988, la 31º chambre du tribunal correctionnel de Paris a condamné pour : TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUANTITE OU L'ORI-GINE D'UNE MARCHANDISE.

- qu'il ressort que le 15 janvier 1986, lors d'un contrôle effectué par les services vétérinaires dans l'épicerie qu'exploitait le prévenn, 63, boulevard Kellerman à Paris (13º), a été constatée la mise en vente dans un meuble présentoir réfrigére de 32 produits alimentaires dont les dates les de consommation se trouvaient dépassées de plusieurs jours, voir pour certains, de plus

- à la peior de 6 mois d'emprison ent avec sursis et 10000 F d'amende. M. HANNOU M'Hamed, né en 1941 à Ait Talat (Maroc), épicier, demeurant à rille (78), 2, boulevard du Commerce Elisabethville. Le tribunal a, en outre, ordonné aux

jugament par extrait dans le journal « le Monde ». frais da condamné la publication de ce Pour extrait conforme délivré à M. le

Procureur de la République sur sa réqui-sition. - N'Y AYANT APPEL.

#### **EXTRAIT DES MINUTES** DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

CONDAMNATION PENALE Par jugement contradictoire en date da 16 mai 1989, la 31º chambre du tribunal correctionnel de Paris a condamné pour : TROMPERIE-PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A' INDUIRE EN

FRRPIR.

- pour avoir à Paris, le 29 millet 1986 et en juis 1987, trompé le contractant sur la nature, les qualités substanticlies du produit vendu, en vendant ou mettant en vente une peris et des pierres d'imitation mination « perle de culture et

effectué une publicité de nature à ine en erreur sur la nature et les quambstastielles du produit, en indi quant dans un catalogue de bijoux perles et pierres, alors qu'il s'agissait de produits

M∞ ADRAI épouse TOUBOUL Lydia, sée le 18 décembre 1949 à Alger (Algérie), président directeur de la SA SOCOBI, demeurant à Paris (18°), 2bis,

- à la peine de 10 000 F d'amende. Le tribunal a. en outre, ordonné aux frais de la condamnée la publication de ce juge-ment par extrait dans le journal « le

Pour extrait conforme délivré à M. le Procureur de la République sur sa réquiition. - N'Y AYANT APPEL.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

CONDAMNATION PENALE Par jugement contradictoire en date du 17 mai 1989, la 31º chambre du tribunal correctionnel de Paris, a condamné pour : PRET LUCRATIF DE MAIN-D'ŒUVRE EN VIOLATION DES RÈGLES SUR LE TRAVAIL TEMPO-RAIRE, MARCHANDAGE DE MAIN-D'ŒUVRE, EXERCICE ILLE-GAL D'UNE ACTIVITÉ DE TRA-VAIL TEMPORAIRE

- pour avoir SCHRIVE Philippe c WEISBEIN Herré:

1º – à Paris, du mois de juin 1986 au mois d'août 1986, réalisé des opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre alors qu'elles n'étaient pas effectuées dans le cadre des dispositions relatives au travail tempo raire et plus précisément, de s'être livrés en tant que fournisseur ou bénéficiaire à un prêt de main-d'œuvre concernant 11 ouvriers de la SARL EGAT au profit de la SARL SOBEA : 2º – dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, ensemble et de concert, réalisé des opérations à but lucratif, de fourniture de main-d'œevre, alors qu'elles avaient pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de conventions collectives du travail et plus précisément, de s'être livrés en tant que fournisseur ou bénéficiaire, à un prêt de main-d'œuvre concernant 11 ouvriers de la SARL EGAT au profit de la SARL SOBEA :

3º -- Philippe SCHRIVE seal: a) A Paris, courant avril, mai et juin 1987, réalisé des opérations à but incratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre alors qu'elles n'étaient pas effec-mées dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire et plus précisément d'avoir, en tant que gérant de la SARL EGAT, mis à la disposition une secrétaire Catherine PLASTRE, au pro-fit de la société UNION TRAVAUX; b) A Paris, du 10 juillet 1986 au

26 juin 1987, exerce une activité de travail temporaire en dehors de la SARL

 Monsieur SCHRIVE Philippe, Daniel, pe le 18 décembre 1953 à DRANCY (93), gérant de la société EGAT et demeurant à MAISONS-LAFITTE (78), 21, rue du Maréchal-

- à la peine de 20 000 F d'amende. - Monsieur WEISBEIN Hervé, né le 22 octobre 1950 à BREST (29), direc teur de travaux et demensant à PARIS (12°), 35, rue de Lyou;

- à la peine de 10 000 F d'an Le Tribunal a, en outre, ordonné aux frais des condamnés la publication de ce jugement par extrait dans : « le Monde » et le Moniteur des travaux publics ». Pour extrait conforme délivré à M. le Pro-cureur de la République sur sa réquisi-tion. N'Y AYANT APPEL.

#### EXTRACT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Par arrêt en date du 21 octobre 1987, venu définitif, la cour d'appel de Ver-

- M. MICHOULAND Serge, gérant d'immeubles. demeurant i SCEAUX (92), rue du Docteur-Berger.

- à la peine de 13 MOIS d'emp nement avec sursis pour fraudes fiscules et commission de resserion d'écrirores délits commis en 1978, 1979 et 1980. - a ordonné la publication, par extraits du présent arrêt dans « le Journai officiel », « le Monde » et « le Figaro ».

- a ordonné l'affichage, par extraits du présent arrei pendant 3 MOIS sur les panneaux réservés à l'affichage des publiations officielles de la commune de son

Pour expédition certifiée conforme. LE GREFFIER EN CHEF.

Par arrêt de la 13º chambre de la cour d'appel de Paris du 24 mai 1989; - M. BOLARDI André, Roger, demourant à MONTREUIL-SOUS-BOIS (93), 29, villa de l'Union, a été condamné à 8 MOIS d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ANS pour avoir reproduit et mis à la disposition du public 49 vidéogrammes réalisés sans autorisation.

La cour d'appel de Paris a rendu le 10 octobre 1989 un arrêt confirmant un jugament rendu le 26 mai 1988 à la mande de la FÉDÉRATION FRAN-

CAISE DE TENNIS qui a : क्यां स स्य वसीह्या - dit qu'en repro dans le cadre d'une campagne publicitaire la dénomination « ROLAND GARROS » la société SHWEPPES FRANCE et l'Agence NCK - FCB ont commis des actes de contrefaçon des mar-ques « ROLAND GARROS » et STADE ROLAND GARROS - dont la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE

TENNIS est titulaire - a condamné les deux sociétés à payer à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS une somme de 50 000 F à titre

de dominages et intérés.

– et a autorisé la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS à faire tross journaux on revues de son choix.

pour extrait conforme Gérard DRUBIGNY Avocat à la cour

# SOCIÉTÉ

Le colloque Sciences-Po-« le Monde » : « Où seront les pouvoirs dans dix ans »

# L'entreprise plébiscitée

« Où seront les pouvoirs dans dix ans ? » Les participants, fort nombreux, du deuxième séminaire Sciences-Po - le Monde réunis le 16 novembre à Paris, ont quasi unanimement répondu : de moins en moins dans la sphère de l'Etat. La construction de l'Europe a organisé un pouvoir supranational qui tente d'imposer son autorité, et la décentralisation a multiplié les lieux de pouvoir local. Si checum entend rester vigilant face au premier phénomène, tout le monde appelle le développement du second. Quant au « vrai » pouvoir, il appartient, ont dit nombre d'orateurs, aux entreprises.

Les pouvoirs? M. Jacques Attali, conseiller spécial auprès du président de la République, en dénombre trois (le religieux, le militaire, l'économique), mais il leur présère une autre formulation : la norme (à désinir et à appliquer), les objets (à concevon, produire, vendre et transporter), les modèles (à définir) et les rèves, qui ent et transformer

Aujourd'hui, ce rôle de définition de la norme concédé à l'Etat, se dis-sout. La définition démocratique de la norme s'efface devant l'émergence du «ranational, porteur d'uni-versalité». Les objets : ils accompagnent les crises qui bouleversent l'organisation des nations ou l'agencement des ordres politiques, finan-ciers, culturels. An début du siècle, ce fut l'automobile. Plus récemment, les biens d'équipement ménagers. Aujourd'imi, la constitution de

deux espaces économiques nouveaux crée - l'un autour du Pacifique, l'autre formé par l'Europe contin tale large - un climat d'incertitude. C'est l'objet portatif, l'objet « nomade », miniaturisé, qui fait son apparition. Quant au « modèle » caractérisé par la « réussite », la « renommée », lié à l'instantané du spectacle, à l'éphémère, il est porteur de frustrations.

Enfin, dernier pouvoir: celui de faire rêver et de subvertir. « Le seul pouvoir vrai, commente M. Attali, c'est celui d'une foule dans les rues, d'une foule qui, face aux fusils, sait qu'ils ne tireront pas. Il n'y a rien de plus dissuasif. » Alors, conclut M. Attali, « la liberté, c'est le princi-

pal pouvoir que nous pouvons avoir sur nous-mêmes et sur les autres ». Quant à la télévision et à la presse

écrite, lieux où s'exprime — en majeure partie — le pouvoir culturel, resteront-ils intacts ou seront-ils nivelés par la base, tensillés entre une losique « de qualité » et une logique « de marché » ? Pour M. Jacques Rigaut, président de RTL — qui constate depuis une dizaine d'années une remise en cause du pouvoir culturel d'Etat, qui a été suivi d'un éclatement du monopole audiovisuel et d'une prise de distance entre le pouvoir et l'audiovisuel, - deux phé-nomènes contradictoires virent le jour. Entre la logique du marché et la logique culturelle du service public, il existe une troisième voie : celle du mécénat. « La prochaine décen t-il commenté, devra être celle de stabilisation de la règle du jeu.

Il revensit à M. Bernard Wouts, administrateur général du Monde, d'analyser l'avenir de la presse écrite, qui se situe, dit-il, dans sa capacité à apprendre à vivre dans un univers

où le marché économique est dominé par les puissances économiques mul-timédiatiques ». La presse est un timenatiques ». La presse est un contro-pouvoir essentiel, a+til expli-qué, elle est « la cristallisation des opinions latentes : plus la presse est violente et moins la rue l'est ».

Quant à M. Axel Ganz, PDG de Prisma-Press, il a résumé sa pene en une formule : le pouvoir éconon que commande le pouvoir culturel.

Avec quelques mances, l'unani-mité s'est faite pour décerner la palme da pouvoir à l'entreprise et au chef d'entreprise. Pour M. Michel Pébereau, PDG du Crédit commer-Péterean, PDG du Crédit commer-cial de France, « le pouvoir économi-que se situera au niveau des entre-prises plus qu'à celul des chefs d'entreprise, parce que ce sont elles qui créent les richesses. Quant au pouvoir économique de régulation, il se situera au niveau de vastes ensem-bles: Etats-Unis, Canada, Mexique; Europe des Doucs accommonsée par Europe des Douze accompagnée par les pays de l'Est ; ensemble asiatique constitué autour du Japon. » « La vrale concurrence, selon M. Jean-René Tourtou, PDG de Rhône-

#### « Espace français espace européen »

Avec celle de M. Attali, l'intervention de l'historien Pierre Micuel a ouvert les débats du colloque. L'auteur de la Troisième République a notamment déclaré : « En multipliant les transversales, le çais a manifestement l'inten-tion de brancher l'espace national sur l'axe primord Bâle-Hambourg. Quatre liai-sons sont prévues : Nantes-Lyon-Italie; Nantes-Oriéans-Troyes-Allemagne; Bordesux-Ciermont-Ferrand-Lyon-Allemagne; Amiensnouvelle logique de l'aménagement est résolument carolingienne. Elle n'est pas que cela. car les appels d'air venus du Sud et de l'Ouest s'affrent pour rétablir l'équilibre, notamment l'eldorado espagnol.

> Le nouveau tracé autoroutier, en longeant les côtes de

la France de l'ouest, en évitant Paris pour gagner directement Calais et le nouveau tunnel sous la Manche, risque de construire un nouvel espace économique (...). Dans cette perspective, le tunnel sous la Manche est assurément la clé du développement, il est peu compréhensible que son coût soulève des critiques au regard des perspectives qu'il ouvre pour l'espace économique français. (...) Le surgissement sur l'espace économique européen de nouvelles couches de ennsommateurs et de producteurs ne peut, dans l'hypothèse optimale, que renforcer la cohésion du continent et ses chances de développement. Dans cette optique, les axes transversaux reliant la France à l'est de l'Europe prennent de nouveau toute leur impor-

Popleate, c'est celle de la science et de la téchnologie: » En chimie anjourd'hui, selon hui, «l'Europe mène le monde ». Encore faut-il, a-il dit, conserver la stabilité de notre sys3. 1. 10. 30.

E9erair i 4. <del>4.4.</del>

40 **5**45

terit d

. C.B. -24-2

2 c 100

5.464.

4.5

L'annaire

\$ 13 B

ti. Fa 🖏

- 18 S

セーザル・

7 - **44.43** 

65 F- 19

a Training Sales

**200** 

The second

C. ST.

15 5 4

The country of the

- 45 mg

**连端: 40** 

\*\*\*\*

14.5 BA

-

: 1 War 2 Pr

MARKET STATE

Asset Francis

- A Company

LAST SHAPE

TA SERVICE

. 1994

Assembly Resident

ALE S

Linear district

IN PERSON

·

- FEET 1884

4

-

THE PARTY OF

\*\*\*

To all the same of the same of

No. 18 100

**₩** +≥ ``

PROUT OF PARIS

4129 A 19914 A 199 AM

-140

4571.44.5

VOUVEAUX

ericas a la de Legación

to be at all and

A Section of

Tan seazon in Leat

Geni - ---

Tall 1 , 5 Takes

4.00

E with the for the set

Programme of the second

a same

٠.

A second of the second of the

4. \*\*· = ·

b .

The street

18 - 18 AND

72 - 77 1 . . . . . .

The state of

·\*\* . • · / · »

STISTIVALS

there are an are

The second

A STATE OF THE STATE OF

Pr. 52-4

· Paller

., en 200

\*\*\*

\* e

魁子 动位

#### L'Elut « porifié », PEtat « redéfini »

Quant aux pouvoirs politiques, quels en seront les détenteurs? De moins en moins l'Etat, dont les rôle et fonction sont comme aspirés par la double spirale de la constitution de l'Europe et de la décentralisation. Si, M. Dominique Baudis, maire de Toulouse, se « réjouit » de ce demantèlement », le phénomène n'est pas sans l'inquiéter. « Nous sommes passes, a-t-il indiqué, d'un pouvoir beaucoup trop concentré à un pouvoir trop, dispersé [Anjourd'hui chaque citoyen se trouve confronté à au moins cinquières d'administration les compaines d'administration les compaines de la company de niveaux d'administration: la com-niveaux d'administration: la com-mine, le département, la région, l'Etat, et... la CEE], et d'un système immuable à un système atteint d'une instabilité chronique, les règles du jeu étant sans cesse remises en

M. Charles Millon, président du conseil régional Rhône-Alpes, a estimé qu' il s'agit moins d'une diminution que d'une purification des pouvoirs parisiens et de ceix du gouvernement ». En se féliciant de ce que le pouvoir national renonce à ce que se pouvoir national renduce à un certain nombre de ses compé-tences, il souhaiterait que l'Etat s'en départisse encore de qualques-uns ; qu'il confie à la région le tourisme, le logement, l'université, la culture, et une fiscalité adaptée à ces nouveaux porreire.

pouvoirs.

Ces positions sont celles de M. Michel Delebarre, ministre de l'équipement, du logement, des transports et dépuné du Nord, qui, d'entrée de jeu, avait estimé que l'accroissement du pouvoir local et régional n'est qu'à mi-parcours. « Je suis favorable à un approfondissement de la décartalisation parce que suis la décentralisation parce que suis achamé à ce que le rôle de l'Etat ne soit pas diminué, mais redéfini. >

Après que des échanges avec la salle eurent permis aux nombreux participants d'interpeller hommes politiques et chefs d'entreprise, MM. André Fontaine, directeur du Monde, et René Rémond, président de la Fondation nationale des sciences politiques, ont conclu les tra-vaux de ce deuxième séminaire.

CHRISTIANE GROSLER

#### Naissance. Olivier VUARNESSON

et Anne GILLOIRE

sont heureux d'annoncer la naissance de

Leep,

le 30 octobre 1989, à Paris.

23, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris. Décès

 M. Honoré Bernos, Pierre (†) et Marie-Jacqueline

Jean-Charles et Claudine Milon-Jean-Laurent et Isabelle Vidal, Philippe et Emmanuelle Vidal, Charles, Julie et Alexandre Milou

pents-emants, Lyne-Marine, Bénédicte et ses arrière-petites-filles,

Lucie Berthollet-Laurens. sa sœur, Sa famille, Et ses très chers amis.

ont l'immense douleur de faire part du

M= Honoré BERNOS, née Marie-Louise Bertholist, chevalier des Palmes académiques,

survenu le 16 novembre 1989.

La cérémonie religieuse sera célé brée le samedi 18 novembre, à 10 heures, en l'église Sainte-Jeanne-d'Arc de Versailles, sa paroisse. L'inhu-mation aura lieu au cimetière Notre-Dame de Versailles, dans le caveau de

14 bis, rue du Parc-de-Glagny, 78000 Versailles. 8, place de la Madeleine. 75008 Paris. 17, rue du Général-Niex,

- André Bourgineau fait part du décès de

Desise BOURGINEAU, survenu à Saint-Clond, le 4 novembre

Cet avis tient lieu de faire-part. 28560 Seint-Ouen-Marchefroy. On nous prie d'annoncer le rappel
à Dieu, dans sa quatre-vingt-deuxième
année de

M. Jean COLLIGNON, génieur des Arts et Manufactures officier de la Légion d'honneur, surveun à Paris le 11 novembre 1989.

De la part de : M. et M= Jean-Guy Collignon,

Jean-Guillaume, Marie-Isabelle et Anne-Marganx, Des familles Gautherot, Manpu Vigla, Baillean et Le Bouëdee.

La cérémonie religieuse a été ofié-brée dans l'intimité familiale le mer-credi 15 novembre 1989, en l'église paroissiale de Pirou (Manche).

On rappelle à votre souvenir M= Jesu COLLIGNON, née Margnerite Westz,

son épouse, décédée le 17 novembre 1978. M Yvorme COLLIGNON.

sa sœur, décédée le 26 janvier 1989. Une messe sera dite le jeudi 14 décembre 1989, à 17 h 30, en l'église Saint-François-Xavier (cha-pelle de la Sainte-Vierge).

1, rac Rousselet, 75007 Paris.

- M. et Ma Jacques Le Grand des Cloizeans

et leurs enfants, M. et M= Henri Boula de Marcuil ct leurs enfants et leur petite-fille, M. et M= Heuri des Cloizcaux

M. et M= René des Cloizeaux

M. et Mar Pierre-Marie Riboulet et leurs enfants, ont la douleur de faire part du décès de leur père, grand-père et arrière-grand-

M. Roger LE GRAND DES CLOIZEAUX, svalier de la Légion d'honne croix de guerre 1914-1918 et 1939-1945,

survena dans sa quetre-vingt-

Les obsèques auront fieu le samedi 18 novembre 1989, à 11 heures, en l'église Saint-Etienne de Beanvais.

- On nous prie d'annoncer le décès

Mª Armand DE VILLEPIN, née Christiane de Lameron sarvena le 3 novembre 1989, à Metz, à

La cérémonie religiouse et l'inin tion out ou lieu le mardi 7 novem aux Houches (Haute-Savoic). - M. Antoine Le Conte,

M<sup>ss</sup> François de Besomber M<sup>ss</sup> Jean-Pierre Paquet, M<sup>ss</sup> René Piffard,

La marquise d'Evry, Mª Delage de Luget, M. et Mª Maurice Le Come, M. et M= Louis Le Conte. M. et M= Robert Le Conte. petits-enfants

et arrière-petits-enfants, ont la douieur de faire part du décès de M<sup>mo</sup> Autoine LE CONTE, née Nicole Vitry, croix de guerre 1939-1945,

le 12 novembre 1989, dans sa scizante

Nicole ayant fait don de son corps à faculté de médeciae, il n'y aura pas d'obsèques

Une messe sera célébrée à sa sémoire, le jeudi 23 novembre, à midi,

en l'église Saint-Honoré-d'Eylan, 66, avenue Raymond-Poincaré, Paris-

66, averme Henri-Martin 75116 Paris.

André PRABONNAUD, ..

- Nous apprenous la mort de

survenne à Dax, le 7 novembre 1989. [Avec André Prehommeut disparat: I'un des typographes de l'attêier de composition de Mande qui furent, en décessire 1944, pri-sents lors de la neissancie de journel. Né en térrier 1896, il eveit, comme bien de ses cassandes de l'époque, fait ses premiters armes dens la presse d'avent-guerre et notam-ment de l'emps.

- Il y a vingt ans,

Que sa veuve Suzzane trouve ici l'expres-sion de notre tristesse.] Anniversaires

Elisabeth RACHLINE

On nous prie d'annoncer le décès, survenu le 6 novembre 1989, de

Mar Luce ROBERT.

à l'âge de quatre-vingt-deux ans. Les obsèques ont eu lieu le 9 novembre, à Vincennes, dans la plus stricte intimité.

89, rue de la Jarry, 94300 Vincen

Communications diverses - Le Comité français de c

la paix au Moyen-Orient, animera cette source. Cominé français du centre international pour la paix an Moyen-Orient, 10, rue Saint-Chude, Paris-III<sup>a</sup>. Métro Saint-Sébastien-Proiasart.

Soutenances de thèses - Université Paris-IV, le jeudi-23 novembre, à 14 heures, salle des Actes, centre administratif, I, rue Victor-Cousin, M. Claude Carozzi

Le voyage de l'âme dans l'an-delà d'après la littérature latine (V-XIII siècle) ». - Université Paris-IV, le jeudi 23 novembre, à 14 h 30, institut d'art, 3, rue Michelet, 4 étage, M. Ali Chamseddine : «Les sarcophages de l'époque rousaine trouvés au Liban Importations et fabrications locales »

- Université Paris-Val-de-Marne (Crétal), le jeudi 23 novembre, à 14 h 30, salls des thèses, bât. P., Man Lassires épouse Danielle Balinger: « Rôte des cytochromes P.450 pulmouaires dans le déséquilibre pro-téase/amiprotéase et la genèse des lésions obstructives bronchiolaires. Activation torique d'un polluent envi-ronnement : le 2-méthyl-furane ».

- Université Paris-I (Panthéon-- Université l'article (l'authorise), le vendredi 24 novembre, à 14 h 15, laboratoire de géographie physique CNRS, 1, place Aristide-Briand, Meadon, Mac Virginie Vergne : « L'évolution terdiglaciaire et holoche d'un piedmont de moyenne montagne cristalline : l'Artense (Massif Central,

Pranco) ».

— Université Paris-I (Pasthéon-Sorbonne), le vendredi 24 novembre, à 14 hours, salle 307, centre Panthéon, M. Enmanuel Ngono : « Les finances mahiemes du C. publiques du Congn.».



The real Property of

AND PARTY AND

A SEED OF SEED

the section of

The second way

Filipan M. .

Personal Page Acres

Property Languages

Winder Lawrence

A STATE STATE OF

The representation of the

🛶 🙀 🖳

THE CHAPTER

San State of Parties and

The law ...

to be seen to

A There are

بدريمايو. يوروفيني

Marine Change

A PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Es Burgaran

Programme .

معارب بالمعارب

Property .

Park and the

M. Marke

Service Company

P Strain to

**第15** 月 (上

\* 3# -A.

**15.** 

The second

A Section

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

garan and a

interior and the

<del>ت ميدر پونوچ</del>

المراجع 👸

North or or

\*\*\*\* \* ......

- درجه المحمولين

第二代, 必由

and selection is

Property in Section 1

<u>ا</u> - - - ا

100

The Art of the Section 1925.

44 .x. . . .

----

grand or the a

4.75%

4 4

- -

TATE THE B

.....

& 7 tu-

A Assertan

....

Production .

**美华**学说(1)

7.5

#### PALAIS DE CHARLOT (47-04-24-24)

LA CINÉMATHÈQUE

Andrews and the second second

**VENDRED**i Le Rabatteur (1963, v.o. s.t.f.), d'Ewa Patalaki et Cassiaw Patalaki, 16 h; la Taverne de l'Irlandais (1963, v.o. s.t.f.), de John Ford, 13 h; Terrain Tarra (1967) de l'Arred, 15 h; Terrain vague (1960), de Marcel Carné, 21 h.

SALLE GARANCE, CENTRE GEORGES POMPIDOU (42-78-37-29)

VENDAFIN ites, Révolutions. Cinéme : Bataille du Chili (1973-1975, v.o. s.t.f. pertie), de Patricio Guzman 14 h 30; ta Batalile du Chili (1973-1975, vo. st.f. -2-partie), de Patricio Guzman, 17 h 30 : Gandhi (1982, v.o. s.t.f.), de Richard Attenborough,

#### VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2. Grande-Galerie, Forum des Hulles VENDREDI

Le Paris des écrivains du XXe siè-cle : Jean Cocteau : Encyclopédie du cinéma français : Jean Cocteau (1979) de Claude-Jean Phisppe, les Enfants ter-ribles (1949) de Jean-Pierre Melville; 14 h 30 ; Henry Miller : Une amitié pari-me / 1990) et Char Mone Regre Miller sienne (1989) d'Einer Moos, Henry Miller (1969) de Michel Polec, 16 h 30 ; Boris Visn: & Jocknote (1958) of Harri Gruel et Jean Lenika, Boris Vian (1970) de Roland Bernard, 18 h 30: Colette: Colette (1951) de Yamick Bellon, Chéri (1962) de François Chatel, 20 h 30.

#### LES FILMS NOUVEAUX

L'AFFAIRE RUSSICUM. Film itslien de Pasquele Squitieri, v.f.: La Nouvelle Maxéville, 9º (47-70-72-86).

L'APRÈS-OCTOBRE, Film aigérien de Merzak Allouache, v.o. : L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63). JOHNNY BELLE GUEULE, Film américain da Walter Hill, v.o.: Forum Horizon, 1º (45-08-57-57); UGC Danton, 8º (42-25-10-30); UGC Rotonde, 8º (45-74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, 8º (43-59-92-82); UGC Normandie, 8º (45-63-16-16) ; v.t. : Rex. 2º (42-36-83-93); Pathé Français, 94 (47-70-33-88); Les Nation, 12\* (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12° (43-43-01-59); Fauvette, 13° (43-31-56-86); Mistral, 14° (45-39-52-43) : Pathé Montoar nasse, 14 (43-20-12-06); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Pathé Cichy, 18 (45-22-46-01). PORTRAIT CRACHÉ D'UNE. FAMILLE MODÈLE. Film américain-de Ron Howard, v.o.: Forum Orient Express, 1 = (42-33-42-26); Pathé Express, 1 = (42-33-42-26); Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); Sept Pamassiens, 14 ns, 14 92-82); Sept Parrassens, 144-4(43-20-32-20); v.f.: La Nouvelle Mexéville, 3° (47-70-72-86); Paramount Opéra, 9° (47-42-58-31); Passvette, 13° (43-31-56-86); Mistral, 144 (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14\* (43-20-12-06); Images, 18\* (45-22-47-94); La Gambatta, 20\* (46-

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY. Film américan de Rob Rei-ner, v.o.: Gaumont Les Halles, 1" (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2" (47-42-80-33); 14 Juillet Odéon, 6" (43-25-59-83); La Pagoda, 7" (47-05-12-15); Gaumont Champs Elysées, 8 (43-59-04-67); 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81); Ferrette, 13-(43-31-58-86); Gaumont Parresse, 14- (43-35-30-40); 14 Juillet Beaugrenaile, 15- (45-75-79-79); UGC Maillot, 17- (47-48-06-06); v.f.: Rex. 2º (42-36-83-93); Seint-Lezare-Pasquer, 8º (43-87-Sent-Izzar-Paddar, 8 (43-87-35-43); Pathé Français, 9 (47-70-33-88); Les Nation, 12 (43-43-04-67); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50); Pathé Montpa-nase, 14 (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15 (48-28-43-27); Pathé Manier, 18 42-27); Pathé Wepler, 18º

(45-22-46-01). LE TEMPS DES GITANS. Film yougosieve d'Emir Kusturice, v.o. : Gaumont Les Halles, 1" (40-26-12-12) ; Pathé Impérial, 2 (47-42-72-52) : Le Saint-Germaindes-Prés, Salle G. de Beauregard, 6- (42-22-87-23); Pathé Hautefeuille. 6" (46-33-79-38); La Pagoda, 7" (47-05-12-15); Gaumont Ambessade, 8° (43-59-19-08); Les Trois Balzac, 8° (45-61-10-60); La Bastille, 11° (43-07-48-60); Gaumont Alésia, 14° (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugrenelle, 15° (45-75-78-79); Bienvenue Montparmasse, 15° (45-44-25-02); v.f.: Gaumont Opéra. 2. (47-42-60-33); Fauvette Bis, 13. (43-31-60-74); Miramer, 14. (43-20-89-52) ; Gaumona Convention, 15- (48-28-42-27) ; Pathé Clichy, 18º (45-22-46-01); La Gambetta, 20 (48-38-10-96).

#### LES FESTIVALS

ASPECT DU CINÉMA JAPONAIS A TRAVERS SHOHE BEAMURA (v.o.). L'Entrepôt, 14º (45-43-41-63). Désir meurtrier, 14 h; Histoire du Japon recomée par une hôcesse de ber, 17 h. CINEMA ESPAGNOL (v.o.). Publicis Chemps-Elysses. 8 (47-20-76-23). Biton rouge, 14 h 30, 20 h ; Le Meilleur des temps, 16 h 30, 22 h. DREYER CENT ANS (v.o.), 14 Juillet Pernasse, 8º (43-28-58-00). Jour de Parnassa, 8- (43-28-58-00). Jour de colère, film, 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10,

20 h 10, 22 h 10. JEAN COCTEAU CINÉASTE, Les Trois Luxambourg, 8- (48-33-97-77), La Tes-tament d'Orphée, ven. à 12 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

#### LES EXCLUSIVITÉS

ABYSS (A., v.a.): Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); UGC Normandie, 8º (45-63-18-16); Sept Parnassiens, 14º (43-20-32-20); v.f.: Rex, 2º (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9º (47-42-58-31).

ALICE (Tchécoslovaquie-Suisse-Allamagne-Grande-Bretagne, v.f.): Forum Orient Express, 1\* (42-33-

BRÈVE HISTOIRE D'AMOUR (Pol. v.o.) : Saim-André-des-Arts I, 6" (43-26-48-18) ; Gaumont Ambassade, 8" (43-CINEMA PARADISO (Fr.-IL. v.o.) :

Grument Paradeso (ff.-ft. v.o.); Grument Lee Helles, 1= (40-26-12-12); 14 Juliet Odéan, 8: [43-25-59-83]; George V. 8\* [45-82-41-48]; Pathé Marignan-Concorde, 8\* [43-59-92-82]; Ser Parmessions, 14\* [43-20-32-20]; 14 Juliet Beeugenelle, 15\* [46-75-79-79]; v.f.: Pathé Montpernasse, 14\* [43-20-12-06]; Pathé Clichy, 18\* [45-22-48-01]. (45-22-46-01).

DERNIÈRE SORTIE POUR BROOKLYN DERBERE SORTIE POUR BRUUNLTN
(\*) (All., v.o.); Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); UGC Danton, 6= (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8= (43-59-82-82); Sept Parnassiens, 14= (43-20-32-20); v.f.: UGC Montparnasse, 6= (45-74-84-94); Hollywood Boulevard, 9= (47-70-10-41).

ERIK LE VIKING (Brit., v.o.): Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26): Le Triomphe, 8\* (45-62-45-76); Sept Par-nassiens, 14\* (43-20-32-20): v.f.: Pathé Français 9-147-70-33-981 ESCLAVES DE NEW YORK (A., v.o.) : Cinoches, 6º (46-33-10-82).

LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.) : Utopia Champolilon, 5' (43-26-84-65). INIDANA JONES ET LA DERNIÈRE CROISADE (A., v.o.): Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36); Pathé Hautefauille, 6-(46-33-79-38) ; UGC Odéon, 6 (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8º (43-59-19-08); George V. 8\* (45-62-41-46); UGC Normandie, 8\* 41-46); UGC Normandie, 8° (45-63-16-16); Max Linder Panorama, 9" (48-24-88-88); La Bastille, 11" (43-07-48-80); 14 Juillet Beaugrenells, 15" 07-48-60); 14 Juliet Beaugrenelle, 15\*
(45-76-79-79); Kinopanorama, 15\*
(43-06-50-60); UGC Meillot, 17\* (4748-06-05); v.f.: Rex (Le Grand Rex), 2\*
(42-36-83-83); Bretagne, 6\* (42-2257-97); UGC Montparnasse, 6\* (45-7494-94); Paramount Opéra, 9\* (47-4256-31); Les Nation, 12\*
(43-43-04-87); UGC Grabaline, 12\*
(43-43-04-87); UGC Grabaline, 13\*
(43-43-04-87); UGC Grabaline, 13\*
(43-43-04-87); UGC Grabaline, 13\*
(43-43-04-87); UGC Grabaline, 13\*
(43-43-04-87); UGC Grabaline, 13\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (43-38-23-44); Gaumont Alásia, 14\* (43-27-84-60); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Wapler, 18\* (45-

22-46-01); Le Gembette, 20° (48-36-10-96). PLUSE MOIRE (Jap., v.o.): Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-36); USC Mont-parnesse, 6\* (45-74-94-94); UGC Odéon, 8\* (42-25-10-30); Le Triomphe, 8" (45-62-45-76); UGC Champs-Bysées, 8" (45-82-20-40); UGC Opére, 9" (45-74-95-40); 14 Juillet Bastille, 11-(43-57-90-81)

RAIN MAN (A., v.o.): La Triomphe, 8º (4<del>5-62-45-</del>76). une saison blanche et sèche (A., v.n.): Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36): UGC Oction, 6º (42-25-10-30): UGC Rotonda, 6º (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40); 14 Juliet Bastile, 11\* (43-57-90-81); Escurial, 13° (47-07-28-04); 14 Juliet Beaugrenelle, 15° (45-75-79-78); v.f.: UGC Momparnasse, 6° (45-74-94-94); UGC Opéra, 9° (45-74-95-40); Mistral, 14° (45-39-52-43); images, 18 (45-22-47-94). WORKING GERL (A., v.o.): UGC Emi-

YAABA (Burkina-Faso, v.o.) : Cinoches, 6 (46-33-10-82).

LES GRANDES REPRISES ALLEMAGNE, MÈRE BLAFARDE (A)L.

v.o.): Utopia Champoliton, 5º (43-26-L'ANNÉE DU DRAGON (A., v.f.) : Hotiywood Boulevard, 9º (47-70-10-41). LA BELLE ET LE CLOCHARD (A., v.f.): 14 Juillet Ociéon, 6 (43-25-59-83). BRAZIL (Brit., v.o.) : Studio Galanda, 5º

(43-54-72-71). CHANTONS SOUS LA PLUIE (A., v.o.) : Racine Odéon, 6° (43-26-19-68) ; Les Trois Batzac, 8° (45-61-10-60). CHERCHEURS D'OR (A., v.o.): Action Ecoles, 5 (43-25-72-07). CRIA CUERVOS (Esp., v.o.): Latina, 4º

EASY RIDER (A., v.o.): Cinoches, 6º (46-33-10-82). EN QUATRIÈME VITESSE (A., v.o.): Action Christine, 6º (43-29-11-30).

L'ESPRIT DE LA RUCHE (ESP., v.o.): Utopis Champolion, 5: (43-26-84-65). L'IMPOSSIBLE M. BEBE (A., v.o.): Action Ecoles, 5: (43-25-72-07). JOUR DE FÊTE (Fr.): La Champo -Espaca Jacques Tati, 5- (43-54-51-60). LES MOCES DE FIGARO (All., v.o.) : Vendőme Opéra, 2° (47-42-97-52). LA NUIT DU CHASSEUR (A., v.o.) : Les Trois Lexembourg, 6º (46-33-97-77).

LA PARTY (A., v.o.): Action Rive Gau-che, 5 (43-29-44-40). PINK: FLOYD THE WALL (Brit.-A., v.o.): Grand Pavois, 15-(46-54-48-85).
RÉVOLUTION (Brit.): Les Montpamos, 14 (43-27-52-37). STRANGER THAN PARADISE (A.-AL., v.o.): Utopia Chempoliion, 5º (43-26-84-85).

SUR LES QUAIS (A., v.o.): Les Trois Luxembourg, 6º (48-33-97-77). LES VACANCES DE M. HULOT (Fr.): La Champa - Espace Jacques Tati. 5º (43-54-51-60) LA VERITÉ (Ft.): Reflet Médicis Logos Salie Louis-Jouvet, 5 (43-54-42-34); Elysées Lincoln, 8 (43-59-38-14); Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); UGC Golobina, 13 (43-38-23-44); Sept. Parnassiens, 14 (43-20-32-20).

LES VOYAGES DE SULLIVAN (A., v.o.): Action Christine, 8- (43-29-

#### THEATRES

ANTOINE - SIMPONE-BERRIAU (42-08-77-71). La Ritournelle : 20 h 45. ARCANE (43-38-19-70). Ssison de nacres: 20 h 30. ARLEQUIN (45-89-43-22). ♦ Y's qu'à réver : 20 h 30.

ARTISTIC-ATHÉVAINS (48-08-36-02). Flagrant Délit de mansonge :

ATALANTE (48-06-11-90). Chemin d'une ême : 20 h 30. ATELIER (46-06-49-24). L'Avare 21 h. ATHÉNÉE-LOUIS JOUVET (47-42-

67-27), Salle C. Bérard. O Ebarhardt Isabelle : 20 h 30. Salle Louis Jouvet. Titus Andronicus : 20 h 30. BATEAU-THÉATRE PÉNICHE DOC-TEUR PARADIS (42-08-88-89), His-toire du tigre : 20 h 30. BERRY (43-70-37-02). La Déclaration

de Peter le Rouge ; 20 h 30. BOUFFES DU NOBD (42-39-34-50). ◊ Sarafina Festival d'automne à Paris 1989 : 20 h. BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24). Fusillé sous tous les régimes : 18 h 30. L'Illusionniste : 20 h 45.

BOUFFONS-THEATRE DU XIX (42-38-35-53). Armistice au pont de Grenelle : 20 h 30. CAFÉ DE LA DANSE (43-67-06-35). O CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). 0

L riéroique Semaine de Camilli resu : 21 h 30. CARTOUCHERE ATELIER DU CHAU-DRON (43-28-97-04). Mots pour rire ou la Comédie du langage : 20 h 30. CARTOUCHERLE EPÉE DE BOIS (48-

CARTOUCHERIE THÉATRE DE L'AQUARIUM (43-74-99-61). Louis : 20 h 30. CARTOUCHERIE THÉATRE DU SO-LEIL (43-74-24-08). ♦ King Lear Théa-tre, danse du Kerala d'Inde du sud : 20 h 30.

CARTOUCHERIE THÉATRE DE LA

TEMPÊTE (43-28-38-38). Salie I. La Station debout : 20 h 30. Salie II. ◊ Karamazov : 21 h. CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-78-44-45). Les Versets tatiriques : 21 h. CENTRE GEORGES-POMPIDOU (42-4-42-19). Petite salle. O De Queneau à l'Outipo : 21 h.

CHATELET THÉATRE MUSICAL DE PARIS (40-28-28-40). O Fidelio: 20 h. CINQ DIAMANTS (45-80-51-31). Quand la bulle s'éclete : 20 h 30. Caté-Moka : 22 h. CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSI-

TAIRE (45-89-38-69). Grande salie. Briternicus : 20 h 30. La Resserre. Chatterton, demière nuit de travail : COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11). Voltaira's Folies : 21 h.

COMÉDIE. DES. CHAMPS-ELYSÉES (47-23-37-21). O Les Meilleurs Arries: COMÉDIE ITALIENNE (43-21-22-22). La Comédie de l'amour : 20 h 30.

sauvé la vie : 21 h. DÉJAZET-T.L.P. (42-85-30-31). Et pendant ce temps les Japonais travail-lent : 20 h 30. DEUX ANES (46-06-10-26). Les Tonton's farceurs : 21 h. DIX-HUTT THEATRE (42-26-47-47). O

DAUNOU (42-61-69-14). Tu m'as

L'Année des treize lunes : 20 h 30. EDGAR (43-20-85-11). Les Babas-Cadres : 20 h 15. Nous on fait où on EDOUARD-VII SACHA GUITRY (47-

20 h 45. ELDORADO (42-49-60-27). O La Sella Otero: 15 h et 20 h 30. ESPACE JEMMAPPES (48-03-33-22). Le Petit Monde : 20 h 30. ESPACE MARAIS (45-84-09-31). La Jeu de l'amour et du hasard : 19 h 30. La Mouette : 21 h 30.

ESSAION DE PARIS (42-78-46-42). Salle L Le Marabout : 20 h 30. FONDATION DEUTSCH DE LA MEUR-THE (48-87-12-46). Performances : 20 h 45.

20 h 45. GAITÉ-MONTPARNASSE (43-22-16-18). Faut pas tuer maman i : 20 h 45.

GALERIE 55-THE ENGLISH THEATRE OF PARIS (43-26-63-51). True West : 20 h 30, GALERIE CHRISTIAN SIRET (45-27-

13-88). Le Grand Ecart : 20 h 30. GRAND THEATRE D'EDGAR (43-20-90-09). Histoire d'en rire : 20 h 15. Apostrophons-nous : 22 h. **GRANDE** HALLE DE LA VILLETTE (ES-PACE NORD) (42-49-77-22). ♦ Tier Mon:21 l⊾

GUICHET MONTPARNASSE (43-27-88-61). Mosurs d'une guerre : 19 h. Po-sition de travail : 20 h 30. Une femme seule : 22 h 15. GYMNASE MARIE-BELL (42-48-79-79), L'Ex-famme de ma vie : HUCHETTE (43-26-38-99). La Canta-

JARDIN B'HIVER (42-62-59-49). O Le Bourrichon : 21 h.

trice chauve : 19 h 30. La Lecon : 20 h 30. L'impromptu du Palais-Royal :

L'ESPACE EUROPÉEN (42-93-69-68). Las Fourberies de Scapin : 20 h 30. LA BRUYÈRE (48-74-76-99), Moi, Feuerbach : 21 h

LA VIEILLE GRILLE (47-07-22-11). Charlotte de Robespierre : 20 h 30. LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Théâtre noir. Le Petit Prince : 18 h 45.
Le Bâton de la maráchale : 20 h. Méiodie
de Versovie : 21 h 30. Théâtre rouge.
Simone Weil 1909-1943 : 18 h 30. Thermidor-Terminus : 20 h. Dialogues d'exclés: 21 h 30.

#### SPECTACLES NOUVEAUX

(Les jours de première at de relâche sont inclique entre parenthèses. L'ANNEE DES TREIZE LUNES

Dix-huit Théâtre (42-26-47-47) (dim. soir, lun.) 20 h 30 ; dim. 16 h L'HISTOIRE MERVEILLEUSE DE MARCO POLO. Germavilliers (sous chapitaeu ch uffé) (42-38-38-52) mer., sam., dim. 14 h 30 ; sam.,

m. 17 h 30 (15). LE PETIT MONDE. Espace Jem-mappes (48-03-33-22) (dim. soir, lun., mar.) 20 h 30 ; dim. 15 h (15).

LA PASSION SELON CHARLES-HENRI SANSON. Juvisy-sur-Orga. Salle Jean Dasté (69-21-60-34) (ven., sam.) 21 h; dim. 17 h (17). TAMERLAN. Cartoucherie. Epés de Bois (48-08-39-74) van., sam. 20 h 30 ; dim. 15 h 30 (17). LES TU ET TO! OU LA PARFAITE

EGALITE. Gennevilliers. Théâtre de Gennevilliers (47-93-26-30) ven., sam. 20 h 30 ; dim. 17 h (17). JOURNAL INTIME. Lierre Théâtre. (45-86-55-83) mar., jeu., ven., sam. 20 h 30 (20). MENTSONGE, Espace Flandre (45-39-94-58) (mer. soir, dim.)

20 h 30 : mer. 15 h (20). TORQUATO TASSO. Theatre National de l'Odéon (43-25-70-32) 20 h 30 (21). MARIONNETTES A GAINE

CH'UAN-CHOU (TAIWAN). Maison des Cultures du Monde (45-44-72-30). 20 h 30 (21). MEDEE. Théâtre 13 (45-88-16-30) 20 h 30 (21). LES FEMMES DES TRACHYS. Centre Mandepa (45-89-01-60)

MADELEINE (42-65-07-09). Port-Royal: 21 h. MARAIS (42-78-03-53). L'Avare 20 h 45.

21 h (21).

MARIE STUART (45-08-17-80). Fatus présente Fatus : 20 h 30. Le borgne est roi : 21 h 45. MARIGNY (PETIT) (42-25-20-74). De Sache à Guitry : 21 h.

MATHURINS (42-65-90-00). Les Paimes de M. Schutz : 21 h. MATHURINS (PETITS) (42-65-90-00). Un éléphant dans le jerdin : 19 h. MICHEL (42-65-35-02). Vite une femme 1:21 h 15. MICHODIÈRE (47-42-95-23). Spectack Pief-Cocteeu : Humeur d'amour : 18 h. Pièces détachées : 20 h 30.

MOGADOR (48-78-75-00). Tango Argentino : 20 h 30. MONTPARNASSE (43-22-77-74). Lo MONTPARNASSE (PETIT) (43-22-

NOUVEAU THÉATRE MOUFFETARD (43-31-11-99). O. Phi-Phi : 20 h 30. NQUVEAUTÉS (47-70-52-76). Le Grand Standing: 20 h 30.

77-74). Les hommes naissent tous égo :

CEUVRE (48-74-42-52). Je ne suis pas Rappaport : 20 h 45. PALAIS DES GLACES (GRANDE SALLE) (42-02-27-17). Serge Papacelfi: 21 h.

PALAIS DES SPORTS (48-28-40-90). Dans la nuit la liberté : 20 h 30. PALAIS ROYAL (42-97-59-81). Un fil à la patte : 20 h 45.

POCHE-MONTPARNASSE (45-48-92-97). Salle I. Monsieur Songe : 20 h 45. Selle II. Visite d'un père à son fits: 21 h. PORTE SAINT-MARTIN (42-08-00-32), La Peste : 20 h 30, RANELAGH (42-88-64-44). Molière par sile-même : 19 h. Buffo : 20 h 30.

ROSEAULTHÉATRE (42-71-30-20). O Guillaume sans barrière : 18 h 30. Morts sans sépulture : 20 h 30. Archi SAINT-GEORGES (48-78-63-47). Comment devenir une mère juive en dix lecons : 20 h 45. SENTIER DES HALLES (42-36-37-27).

SPLENDID SAINT-MARTIN (42-08-1-93). Muriel Robin est au Splandid I : 21 1⊾

SPOTLIGHT (45-65-32-89). En attendant... Feydeau I Par la fenêtre, Feu la mère de Mademe : 20 h 30. STUDIO DES CHAMPS-ELYSÉES (47-23-35-10). La Chute : 20 h 30. T.L.D. (LES DÉCHARGEURS) (42-38-00-02), Gilles de Rei + ou -: 21 h. TAC STUDIO (43-73-74-47). Tabatis THÉATRE 14 - JEAN-MARIE SER-

REAU (45-45-49-77). Pourquoi s'as-tu rien dit, Desdémone ? : 20 h 45.

THEATRE DE L'EST PARISIEN (43-64-AO-ROL Commir at Caroline : 20 h 30. THEATRE DE LA MAIN D'OR-BELLE DE MAI (48-05-67-89). Salle L O. Le Batadin du monde occidental : 20 h 30. Salle II. O Le Malemendu : 20 h 30. THÉATRE DE LA MAINATE (42-08-83-33) La Naveu de Rameau : 20 h 30. THÉATRE DE LA VILLE (42-74-22-77). La Mission, suivi de Au perroquet vert :

THÉATRE DE PARIS (42-80-09-30). Cats ; 20 h 30. THÉATRE DU SPHINX (42-78-39-29). Lettre à tous les aviateurs perdus dans le sert : 20 h 30.

THÉATRE DU TAMBOUR ROYAL (48-

06-72-34). Dressage en férocité : 20 b 30. THÉATRE GRÉVIN (42-85-30-31). Scotto, le lycéen : 20 h 30. THÉATRE HÉBERTOT (43-87-23-23). La vie que je t'ai donnée : 21 h. THÉATRE L'OMBRE OU ROULE (43-26-29-61). Hérodies : 20 h 45.

THÉATRE MODERNE (49-95-09-00).

Fluo: 21 h. THÉATRE MONTORGUEIL (42-33-80-78). O La Dispute : 20 h 30. THÉATRE NATIONAL DE L'ODÉON (PETITE SALLE) (43-25-70-32). Le ile d'Aurora ; 18 h. THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT (47-27-81-15), Seile Jean Vier. La Bourgeois gentifhomme : 20 h 30.

THÉATRE NATIONAL DE LA COLLINE (43-66-43-60). Granda salle. Opérette : 20 h 30. Petits salle. Les Petits Aguariums: 21 h. THÉATRE PARIS PLAINE (40-43-

01-82). Imbroglio : 20 h 30. THÉATRE RENAUD-BARRAULT (42-56-60-70). Grande salte, Le Chemin soitaire Festival d'automne à Peris : 20 h 30. M.L.T.. La Mémoire du livre : le livre des questions : 21 h. Petite salle. L'Amante anglassa : 20 h 30.

TINTAMARRE (48-87-33-82). Phàdre (à repasser) : 20 h 15. C'est dingue : 21 h 30. TOURTOUR (48-87-82-48). On va take a cocotte : 19 h. TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40).

'Extra : 21 h. VARIÉTÉS (42-33-09-92). La Présidente : 20 h 30. ZÉNITH (42-40-01-01). Bedos au Zéngth: 21 h.

#### **RÉGION PARISIENNE**

ANTONY (THEATRE FIRMEN GEMER) (46-66-02-74). O Dom Juan 2000 : AUBERVILLIERS (THEATRE ÉQUES-

TRE ZINGARO) (48-78-75-00). Zin-garo: 20 h 30. BRÉTIGNY-SUR-ORGE (ESPACE JULES VERNES) (60-84-40-72). O La Barbier de Séville : 21 h. CERGY-PONTOISE (THEATRE DES ARTS) (30-30-33-33). O Phèdre :

CHATENAY-MALABRY (THÉATRE DU CAMPAGNOL) (46-61-33-33). O La Provinciale La Théâtre du Campagnol tête Marivaux : 19 h. O Arlequin poli par l'amour Le Théâtre du Campagnol fête Marivaux : 20 h 30. O Le Legs Le Théâtre du Campagnol fête Marivaux : 22 h. CHATELON (THÉATRE DE CHATIL-LON GRANDE SALLE) (46-57-22-11). Chagrin zoologique : 21 h.

COLOMBES (THÉATRE DE CO-LOMBES) (47-82-42-70). O L'Amour cassé de Janjan Tirelire : 20 h 30. COMPOLIA VILLE (LA COLIPOLE) (64-88-69-11). O Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée Théâtre à domicile : cile : 20 h 30. O Une louve, un instant, dans les marguerites Théêtre à domicile : 22 h.

CRÉTEIL (MAISON DES ARTS) (49-80-18-88). Grande salle, Les Fau Confidences : 20 h 30, Petite salle. La Pession du jardinier : 20 h 30. EVRY (AGORA) (64-97-30-31). O Le

Darmer Quart de lune : 20 h 30. GENNEVILLIERS (THÉATRE DE GENet Toi ou la Parfaite Egalité : 20 h 30. Tableau de Paris avec guillotina précéde de De la liberté du théâtre en France : JUVISY-SUR-ORGE (SALLE JEAN

DASTÉ) (69-21-60-34). O La Passion selon Charles-Henri Sanson bourreau ous la Révolution : 21 h. LE PERREUX (CENTRE CULTUREL | 54-28). O Le Cœur gros : 20 h 30.

LE PLESSIS-ROBINSON (AMPHI-

THEATRE PABLO-PICASSO! (46-31-15-00). O Le Cid: 21 h. WALAKOFF (THÉATRE 71) (46-55-43-45), Talabot : 20 h 30. MELUN (THÉATRE A DOMICILE) (69-88-69-11). O Premier Festival de théâ-tre à domicile : 20 h 30. NANTERRE (QUASAR THÉATRE) (47-

24-78-35). Rixe, précédé de les Rouums : 20 h 45. NANTERRE (THÉATRE DES AMAN-DEERS) (47-21-18-81), Cidipe tyran, en alternance avec (Edipa à colone la Cité des Oiseeux (Trilogie) : 21 h. NEUILLY-SUR-SEINE (L'ATHLÉTIC) (46-24-03-83). O Vieux Singe

20 h 30. ORLY (SALLE ARAGON-TRIOLET) (48-92-33-66). ♦ On achine bien les

OSNY (FORUM DES ARTS ET DES LOISIRS) (30-38-20-43). O La Locandiera Fastival théâtral du Val-d'Oise ; 21 h.

PAVILLON-SOUS-BOIS (ESPACE DES ARTS) (48-48-10-30). Où est-ce qu'elle est ma vie ? : 14 h 30 et 20 h 30. SAINT-DENIS (THÉATRE GÉRARD PHILIPE) (42-43-17-17). Salle J.-M. Serrasu Le Chien mort : 20 h 30. SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (SALLE D'ARSONVAL) (42-83-47-22). Pasteur: 21 h.

SARTROUVILLE (THÉATRE DE SAR-TROUVILLE) (39-14-23-77). 🗘 'Kiki l'Indien: 21 h. SCEAUX (LES GÉMEAUX) (48-81-36-67). ♦ Edats : 20 h 30. VANVES (THÉATRE LE VANVES) (46-45-46-47). () La Fausse Suivante :

20 h 30. VERSAILLES (THÉATRE MONTAN-SIER) (39-50-71-18). Dialogues des carmélites : 21 h. VINCENNES (CENTRE CULTUREL

GEORGES-POMPIDOU) (43-74-12-35). O Lagardère : 20 h 45.

#### **MUSIC HALL**

BATACLAN (47-00-30-12). La Beliade de Calamity Jane, 20 h 30. Western théâtro-musical de Jean-Plarre Leonarzieatro-musical de Jean-Pietre Leonay-dini. Chansons et musiques d'Anne Syl-vestre. Mise en scène Viviane Theophi-lides. Anne Sylvestre, Odile Roire, Jean-Yves Chatelais, Aristide Demonico. CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). Didier Gustin, 20 h. Speciacle de Didier Gustin et Bernard Mabille. Mise en scène Hubert Drac. Téléphone location: 42-78-52-51.

CASINO DE PARIS (42-85-30-31). André Lamy, 20 h 30. Téjéphone loca-tion : 49-95-99-99. COMÉDIE CAUMARTIN (47-42-

43-41). Marcel Amont, 21 h. Amont tour. Avec Sophie Delmas, Jean-Pierre Pousset (guit.), Yves Sulten (synth.). THEATRE DE MÉNILMONTANT (48-THÉATRE NATIONAL DE CHAILLOT (42-27-81-15), Geneviève de Kermabon, Philippe Gaillard, 20 h 10, Acrobatie et

TROTTORS DE BUENOS AIRES (42-33-58-37). Michel Musseau, 20 h 30. Vivant. Jean-Christophe Aatz (sax., perc.). Thomas Gubitsch (quit.). THEATRE MOGADOR. (48-78-75-15). Tango Argentino. 20 h 30. Spectacle de Claudio Segovia, Hector Orazzola. Chor. Claudio Segovia. Avec le Sexteto Mayor. Dans le cadre du Festival d'autorine à Paris. Téléphone location : 48-78-

#### DANSE

THÉATRE NATIONAL DE CHAILLOT (47-27-81-15). Grands bei de Guinée, 19 h, ven.

#### **OPÉRA**

CHATELET. THÉATRE MUSICAL DE PARIS (40-28-28-40). Fidelio, 20 h. Opera en deux actes de Beethoven. Mise en scène Giorgio Strehler. Dir. mus. Lorin Mazzel. Orchestre national de France. Chœur philharmonique national de Varsovie. Avec Siegfried Jérusalem, Sabine Hass, Cornelius Hauptman, Siegmund Nimsoem, Kurt Ryttl.

#### CONCERTS

AUDITORIUM DES HALLES (40-28-28-40). Ensemble Musique vivante, 19 h. Dir. Diego Masson. Œuvres de Schoenberg.

AUDITORIUM DU LOUVRE (40-20-52-29). Quatuor Arditti, 20 h 30. Œuvres de Berg, Stravinski, Bartok. CENTRE MANDAPA (45-89-01-80) Alvaro Vilaverde, Angelo Da Silva, 20 h 30. Chant, guit, Lictor Lopez (acc.) Lionel Sanna (basse), Kilikus (perc.) Xavier Bodart (fi.), Laurent Sabati (gurt.), Frédéric Peyrat (comédien). CHATELET, THÉATRE MUSICAL DE

PARIS (40-28-28-40) Lucia Mazzaria

(piano). Œuvres non déterminées cuièma Symohonia de Beethoven. SALLE GAVEAU (49-53-05-07). Concerto Köln, 20 h 30, lun. Werner Ehrhardt, Andree Keller (vl.), Michael Niesemann, Eberhard Zummach (hbt), Mike Roberts, Raphaël Vosseler (cor.). Œuvres de Krauss, Davaux, Martin, Boccherini, THÉATRE MONTORGUEIL (42-33-80-78). Ensemble SIC, 20 h 30. Œuvres de Cage, Xenakis, Boulez, Mabry, Cerre. THÉATRE NATIONAL DE LA COLLINE (43-66-43-60). Orchestre philhermoni-que de Radio France, 20 h 30, lun. Dir. Yves Prin. Carlos Roque Alsina (piano). Œuvres de Stravinski, François Bon.

THÉATRE DE LA VILLE (42-74-22-77). Nusrat Fathe Ali Khan, 20 h 45, Musicus qawwali. Musique traditionnelle du

#### ROCK

NEW MORNING (45-23-51-41), Percussions de Guinée, Van Kampen, 20 h 30, ven. Nuit marsienne. Dans le cadre du MARS international 1989.

SAINT-ANDRE-DES-ARTS - 30, rue St-Andre-des-Arts 6° - Tel.: 43.26.48.18 - Seances 14 h 30 - 19 h 30 le chagrin et la pitié

Chronique d'une ville française sous l'Occupation un film de MARCEL OPHULS

#### MÉTÉOROLOGIE

# SITUATION LE 17 NOVEMBRE 1989 A 0 HEURE TU



France entre le vendredi 19 novembre dimanche

Les régions méditerranéennes connaî-tront des épisodes pluvieux assez marqués et le vent d'est-sud-est souffiera fort. Sur le reste du pays, il ne plauvre

Semed : pluie et vent fort sur la

Les nuages seront présents sur tout le pays. Près de la Méditerranée, ils seront plus nombreux et donneront des pluies ; calles-ci seront plus importantes sur les versants sud. Elles seront particulièrement abondantes, avec pariois un carac-tère orageux sur le Roussillon, les vertère orageux sur le Rouseillon, les ver-sents sud des Pyrénées orientales, du Massif Central (Cévennes). Les versants nord des Pyrénées centrales et occiden-tales seront dégagées par effet de foehn. Des ondées éparses toucheront le littoral ique de la Bretagne à l'Aqu Sur le reste du pays, les nuages devien-dront moins épaix. Les vents de secteur

est souffleront fort en Méd

Les températures minimales iront de - 1 degré à - 3 degrés dans le Nord-Est, de 3 degrés à 5 degrés dans le Con-tra et le Nord, de 5 degrés à 7 degrés dans l'Ouest, de 7 degrés à 10 degrés en Poitou-Charentes et de 10 degrés à 13 degrés dans la moitié sud.

Dimenche : atténuation des pluies dans le Sud-Est.

Les pluies seront modérées sur la Côte d'Azur et le sud des Alpes evec de la neige au-dessus de 1 000 mètres. Elles s'atténueront puis disparaîtront en cours de journée. Elles débuteront sur la Bretagne en matinée puis gegneront le Pottou-Charente en soirée. Sur le raste du pays, les nuages seront présents, mais le soleil fera de belles apparitions.

Les températures matinales iront de 0 degré à — 2 degrés dans le Nord-Est, de 5 degrés à 8 degrés sur le reste de la moitié nord, de 8 degrés à 10 degrés dans le Sud-Ouest et de 11 degrés à 13 degrés près de la Méditerranée.



| TEM                                                                               | <b>ÉRA</b> | N        | RES   | ;                 | maxim          | ) -        |          | ندن      |          | et te     | mps of    | 487            | ró .      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------------|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| Ì                                                                                 | 1          | /ale     | urs a | di <del>a</del> u | es relevées    | SULLE      |          |          |          | le        | 17-11-1   |                |           |
| le 16-11                                                                          | -1989 2    | 6        | heure | e TU              | et le 17-1     | 1-1989     | àé       | hear     | es T     | ;         |           |                |           |
|                                                                                   | RAN        | CE       |       |                   | TOURS          |            | 8        |          | С        |           | ELES 25   |                | D         |
| AIACCOO .                                                                         |            | 18       | 11    | P                 | TOULOUSE       |            |          | 12       | C        |           | XXRG 7    | _              | D         |
| MARRITZ                                                                           |            | 19       | 12    | P                 | POINTEAP       | TRE .      | 30       | 23       | ٨        |           | 16        |                | C         |
| BORDEAUX                                                                          |            | 16       | li    | P                 | ÉT             | RAN        | ic.      | .0       |          |           | ECH 19    |                | D         |
|                                                                                   |            | 7        | D     | N                 |                |            |          |          | _        |           | Xi        |                | В         |
| MEST                                                                              | ,,,,,,,    | 14       | 7     | С                 | ALGER          |            | 21       | 10       | D        |           | 11        |                | C         |
| CAEN                                                                              |            | 9        | 2     | B                 | VIEW SECTION   | A          | .7       | .1       | D        |           | NL 20     | _              | A         |
| CHIRCU                                                                            |            | 8        | 5     | C                 | BANGKOK        |            | 19       | 11       | D        | MOSCOU    |           | -              | ٨         |
| CLEDION                                                                           |            | 6        | -2    | N                 | PARCELON       |            | 3l<br>17 | 26<br>14 | N        | NARKE     |           |                | P         |
| DOON                                                                              |            | 6        | -2    | D                 | BELGRADE       | C          | ",       | -2       | Õ        | NEW-YOU   | I 20      |                | D         |
| GENTE                                                                             |            | 9        | -2    | Ď                 | BERLIN         |            | •        | -2       | D        | 0210      | 3         |                | D         |
| LIMOGES                                                                           |            | 8<br>15  | 0     | D<br>N            | RIDELLE        | ······     | 9        | -1<br>1  | ם        | PALMA-D   |           | 12             | P         |
|                                                                                   |            | 1        | Ā     | R                 | LE CARRE       |            | 22       | 12       | D        | PEN       | 8         | -1             | D         |
| LYCK                                                                              |            | 8<br>17  | 13    | P                 | COPENEAG       | TE         | 4        | -3       | ם        | RED DE JA | (MESS) 24 | 20             | D         |
| NANCY                                                                             |            | 6        | -2    | Ď                 | DAKAR          |            | 25       | -3<br>21 | N        | ROME      | 16        | 4              | D         |
| NANTES                                                                            |            | 7        | -2    | Ç                 | DELH           | *17444     | 29       | 13       | D        | SINGAPO   |           | 24             | cl        |
| NICE                                                                              |            | ,<br>17  | 9     | P                 | DJERBA         |            | 22       | 15       | Ň        | STOCKE    |           | -3             | ρĺ        |
| PARIS MON                                                                         |            | 1¢       | 2     | Ď                 | GENEVE         |            |          | 3        | Č        | SYDNEY.   |           | 22             | cl        |
| PAU                                                                               |            | 10<br>18 | 8     |                   | BONGKON        |            |          | 17       | D        | TOKYO     |           |                | ᆔ         |
| PERFERNAL                                                                         |            | 14       | 12    |                   | STANSEL.       |            | 12       | "6       | P        | TUNES     |           | _              | ċ١        |
| 190ES                                                                             |            | 17<br>10 | 3     | ć                 | ÉRISALE        | 1          | 12       | 9        | 5        | VARSOVE   |           | •              | Ď         |
| STETERN                                                                           |            | ~        | 3     | č                 | LESSONNE       |            | 19       | 13       | Ā        | YEAR      | 14        |                | c         |
| 20120                                                                             |            | ï        | -3    | ă                 | LONDRES        |            | 11       | 2        | Ñ        | TERME .   | ., 19     | _ <del>2</del> | ы         |
| J. S.                                         |            | <u>'</u> |       | <u> </u>          | I manny        |            | <u></u>  |          |          | VENE.     |           |                |           |
| A                                                                                 | B          |          | _     | ;                 | D              | N          | l        |          | <b>)</b> | P         | T         | *              | ;         |
| #ACI29                                                                            | brea       | •        | COE   | ël<br>Var         | ciel<br>dégagé | mas<br>cie |          | Off      | lge      | phoie     | tempête   | eci;           | <b>25</b> |
| (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.) |            |          |       |                   |                |            |          |          |          |           |           |                |           |

#### PHILATÉLIE

#### La Marianne nouvelle est arrivée! La nouvelle effigie destinée à remplacer la Liberté de Gandon, qui orne nos timbres d'usage courant depuis 1982, verra le jour le 2 janvier prochain, à l'occasion du réajustement des tarifs postaux:

2,30 F pour le tarif lettre; 2,10 F pour le pli non urgent. Le ministre des PTE a choisi le futur timbre parmi les sept maquettes, sélectionnées parmi sept cent quatre-vingt-huit reçues à l'issue du concours lancé par la Poste, exposées à Philextrance.

Louis Briat, son créateur, est ainsi appelé à passer à la postérité, dans la lignée des Gandon, Decaris, Cocteau, Cheffer ou Béquet, auteurs des précédentes Marianne, dont les noms sont atta-chés aux effigies qu'ils créèrent.

Louis Briat, cinquante et un ans, professeur à l'Ecole nationale supé nieure des arts décoratifs de Paris depuis 1969, signe là son premier timbre, qui, comme tout timbre d'usage courant, connaîtra de nombreuses déclinaisons : multiples valeurs de toutes les couleurs, carnets, entiers postaux... le tout pour

consacré à l'orientation.

Réforme

Edité :

des concours

L'Association pour la que-

lité de l'enseignement et des

concours de recrutement orga-

nise, le samedi 18 novembre à

14 heures, à l'amphithéâtre

Descartes de la Sorbonne, un

colloque-débat sur la réforme

des concours de recrutement,

avec la participation notam-

ment de M<sup>me</sup> Jacqueline de

Romitly, de l'Académie fran-

▶ Association pour la qualité de l'enseignement et des concours de recrutement, M. Boutet, Ecole nor-male supérieure, 45, rue d'Ulm,

La nouvelle « Marianne »

de nombreuses années. Pour un premier timbre, Louis Briat réalise un coup de maître. Sa seule expérience philatélique se réduit à une participation à un concours pour le dessin du timbre Philex-Jeunes 1988. A l'époque, ses projets ne furent pas retenus.

Associé à cette gloire, Claude Jumelet, quarante-trois ans, maître graveur à l'Imprimerie des timbres-poste de Périgneux, qui signe l'adaptation et la gravure du

·C A M P U S

Le premier contrat à Angers

A l'occasion de l'inauguration, jeudi 16 novembre, d'un nouveau bâtiment de l'université d'Angers sur le campus de

Belle-Beille, MM. Lionel Jospin, ministre de l'éducation nationale,

et Michel Bonneau, président de l'université d'Angers, ont signé

le premier contrat quadriennal conclu en application de la politi-

que contractuelle voulue par le gouvernement. L'objectif priori-

taire que se fixe l'université angevine est de faire face à l'augmentation prévisible des entrées en premier cycle

(15 000 étudiants en 1995) en diversifiant les contenus et les

percours de formation. Afin de réduire les taux d'échec en pre-

vement en place un premier semestre de nature pluridisciplinaire

de ses activités au sein de son antenne de Cholet, qui pourrait

accueillar 500 étudiants pour un DEUG complet en 1992. Pour

les responsables angevins, diversification ne signifie pas saupou-

drage. Ils comptent s'appuyer sur les spécificités que cultive déjà l'université à travers ses filières professionnelles pour développer

des pôles d'excellence. Le document signé par le ministère et

l'université dresse le détail de la politique qui sera suivie dans

tous les domaines pendant quatre ans. De son côté, l'Etat

s'engage à assurer le suivi de cette politique contractuelle. Outre

des crédits de fonctionnement et d'équipement déterminés pour

1990 et au-delà, l'Etat s'engage par exemple à créer 75 emplois nouveaux d'enseignants (dont 20 en 1990) et des emplois d'ATOS (4 en 1990). Le contrat sera révisé à mi-percours et fera

L'université prévoit aussi une diversification géographique

mier cycle de 10 % sur quatre ans, elle entend mettre progre

#### timbre destiné à être imprimé en La «Liberté » taille-douce. Claude Jumelet a déjà derrière lui les maquettes ou gravures de près de trois cents tim-

La « Marianne » de Briat

bres. Son projet de Marianne fut d'ailleurs plébiscité par les visiteurs de Philexfrance. La vente anticipée de la Marianne de Briat se déroulera le dimanche 31 décembre 1989 dans le principal bureau de poste de chaque chef-lieu de département. Pour la valeur 2,30 F rouge, la produc-tion en carnets est d'ores et déjà commencée. La Poste vise une production de cent à cent cinquante millions de vignettes pour assurer les premiers besoins. Puis progressivement, l'ensemble des autres figurines de la série sera

ques «C», rouge et vert, vendus 2.30 F et 2,10 F, à l'ancien modèle, pallieront toute rupture de stock.

Une exposition : le Musée de Poste de Paris accueille jusqu'au 15 janvier une exposi-tion intitulée « Marienne, Sabine et les autres ». Au programme, la présentation de la nouvelle Merianne, parmi les sept projets présélec-tionnés, lauréats du concours orgenisé par la Poste.

renouvelé. Les timbres alphabéti-

Egalement, tous les ancêtres de Marianne, seize depuis la fameuse Cérès retenue comme emblème du premier timbre français, émis sous la le République.

de Gandon effigie ⊭ C » Vandu 2.30 F ou 2,10 F (vert) le 2 janvier



▶ Un Document philatélique exceptionnel : à 'nouvelle Marianne, Document philatélique officiel exceptionnel. Edité par le Musée de la Poste, encore lui, il reprendra l'empreinte des sept projets présélectionnés dans le cadre du concours et exposés à Philexfrance. Les poinçons de ces sept projets gravés en taille-douce par Pierre Béquet, Georges Bétemps, Claude Durrens, Claude Jumelet, Eugène Lacaque et Jacquy Larrivière ont été réalisés à titre d'essai pour le timbre. L'exclusivité de leur reproduction est réservée au Document philatélique officiel du musés, tiré à quarante mille exemplaires seule-

Musée de la Poste de Paris. 34, boulevard de Yaugirard, 75731 Paris cedex 15. Ouvert de 10 heures à 17 heures, fermé le anche et jours fériés. Tél. :



JOURNAL OFFICIEL

Sont publiés au Journal officiel du jeudi 16 novembre: DES DÉCRETS

● Nº 89-837 dn 14 novembre 1989 relatif à la délimitation des périmètres dans lesquels peuvent être instituées des servitudes d'utilité publique en application des articles 7-1 et 7-2 de la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environne-

 Nº 89-838 du 14 novembre 1989 portant application de l'arti-cle 7-1 de la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et modifiant la nomenclature des installations classées.

#### **LETTRES**

□ Grand prix d'histoire de La-Vallée-aux-Loups. - Ce prix a été attribué à Jean-Claude Berchet pour son édition des Mémoires d'outre-tombe de Chateanbriand (Bordas-classique Garnier) et à Michel Beurdeley pour l'Exode des objets d'art sous la Révolution (Taillandier). Doté de 100 000 francs par le Conseil général des Hauts-de-Seine, ce prix, dont le jury est présidé par Jean d'Ormesson, est destiné à récompenser e un ouvrage paru en langue française et se rapportant à la période durant laquelle a vécu Chateaubriand, de l'Ancien régime

à 1848 ». lote TRUCK IN SOUTH OF THE

|  | 2 24 29 34 38 45 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCHAM TIMAGE, BY DIRECT BUR 1885. SAME SANGERED 1880 A 20 M 35 POWN US CERT TIMES OF A SEASON PROCESS.  WARRING HE PROSPER THROUGH THROUGH THROUGH AND THROUGH THROU |
|  | AGE - CONTROL OF ANY OWNER OF THE PROPERTY OF  |
|  | **** 3 2 462 925,00 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

DURFE CHOISTE

11 465,00 F

155,00 F

11.00 F

#### **PICARD** LIBRAIRIE INTERNATIONALE

82, rue Bonaparte, PARIS VI

Métro : Saint-Sulpice

HISTOTRE - ARCHÉOLOGIE ARCHITECTURE - BEAUX ARTS RÉGIONALISME

Livres neufs - Livres anciens Catalogue bimestriel

Envoi sur sample demande

| _ | <u> </u> | <u></u> |     | ·   |       |  |
|---|----------|---------|-----|-----|-------|--|
|   |          | В       | ULL | ETI | M.    |  |
|   | D'       | AΒ      | ON  | NEN | /IENT |  |

- 5 BOM &

4 MONE N 94 712

# Le Monde

7. RUE DES ITALIENS. 75427 PARIS CEDEX 09

J.-J. B.

75230 Paris Codex 05. Tél. : 43-29-12-25, poste 3132.

Dans le cadre des Etats

généraux de la culture scientifi-

que et technique, l'Association

Lire et comprendre organise

deux journées de rencontres,

les 27 et 28 novembre au

Palais de la découverte à Paris,

sur la géographie telle qu'elle est présentée aux jeunes, à

Renseignements: Lire pour comprendre, 6, avenue de France, 91300 Massy. Tél. {1} 68-20-31-17. Participation: 150 france.

Les jeunes

et la géographie

l'école ou ailleurs.

| Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social : 620 000 F | Le Mon                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                          | TÉLÉMATIQ                  |
|                                                                                          | Composez 36-15 - Tapez LEN |
| ما ما ماه ما ماه معمد                                                                    | ou 36-15 - Tapez i,M       |

Principeux associés de la société : Société civile Les Rédacteurs du Monde . Société attouyme des lecteurs du Monde, Le Monde-Entreprises, MM. André Fontaine, gérant, et Habert Beuvo Méry, fondateur.

Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration Commission peritaire des journeux

et publications, nº 57 437 ISSN : 0395 - 2037 et index du Mondo es (1) 42-47-99-81. Imprimente da - Monto -11\_r M. Guntary 94832 IVRY



Le Monde PUBLICITE

et. 75007 PARIS Tel: (1) 45-55-91-82 on 45-55-91-71 Telex MONDPUB 206 136 F

**ABONNEMENTS** PAR MINITEL 36-15 - Tapez LEMONDE code d'accès ABO

**ABONNEMENTS** 

| 75422 PARIS CEDEX 09<br>TEL: (1) 42-47-98-72 |         |        |         |         |  |
|----------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--|
| ail                                          | PRANCE  |        | SURSEE  | AUTIES  |  |
| 3                                            | 365 F   | 399 F  | 504 F   | 700 F   |  |
| 4                                            | 720 F   | 702 8  | \$72 F  | 1 400 F |  |
|                                              | 1 300 F | 1380 F | 1 800 F | 249F    |  |

ETRANGER : par voic acricunc tarif sur demande

Pour vous abonner RENVOYEZ CE BULLETIN l'adresse ci-dessus

| RTAGE: pour tous read<br>tel: 05-04-03-21 (mum              | Leignement<br>Ero vert l |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| regements d'adresse diffici<br>less : mes abounts sont invi | -                        |
| er départ. Jointre la des                                   | STOCK AVER               |
| CENT PAYE: PAR                                              | Marke                    |

|     | - CHOISE      |
|-----|---------------|
| 7   | 3 mois        |
| ŀ   | 6 mais        |
|     | 1 an          |
|     | Nom:          |
| -   | Prénom ;      |
| ļ   | Adresse:      |
| ۱ ا | Code normal   |
|     | Code postal : |
| 1   | ·             |

Pays: Venillez avoir l'obligeance d'éstre-op lous les noms propres en capitales d'imprimerie. 921 MUN 03

Vendr

- 14

: · z - e · g 2 474 78 19 J. P. S.

ه منافقه و

.5 -5.54

. . .

in the second

y town tower

gara en minis

Springer St. St. Land B. P. Springer

egiperation a figuration

Charles and grame

Spatial of Medal.

والمراج والواراة

2213 11 40 40

050 t # # #

-- : - -

A Vagazine - Treis ada

at survival at the

Gallery agriculture

Compagnier one

its or closes, in the e

Antice to a formula.

ANTE Mark.

Sala an ar ar des

المين مورد الواقعة الأ Typing ......

The season is the Season

Print Bar S . W. Salah

The Union commit

A British Charles

The second second second

to they age of the state.

· - 4 대 881 (제 (전)

della cel sector i

Apple apple And the state of t

CONCO CHANG

THE CLASS PROPERTY.

State Zeers

Coral or Meta: , 41.42

The Parket

THE PT MAY SO

- Apr-36 - Coll 84

A SULP DESCRIPTION

Service Services

\* 1. Ca

ar at or Water

t Harrison

No. 1 PRESS 7

Series and

THE PERSON NAMED IN

2.525

35 Ser 🐞

.

£ 27.03

:Arabas . ... -

152 S + 7 1 +

Control service les Little State Control

The Total States

44.寿 17:00

10.0

Samed 43.

· 50 3 - 生土主要 1 But a work of Brands and the state of t -1.40 Sies Warrer Socie

CONTRACTOR OF THE PROPERTY. \*\* \*\* A STATE OF THE BUILDING THE STATE OF STREET 12.00 The latest like the party MALTIN THE PROPERTY AND ADDRESS. 77

Section of the sectio Alle Comments 

42.M na.

1

A 1 30 1 30 1 

**海**海 等

17.12

1.4

#### RADIO-TÉLÉVISION

# Vendredi 17 novembre

|       | _                                                          | _ | _  |
|-------|------------------------------------------------------------|---|----|
|       | TF 1                                                       |   | ٠. |
|       | Variétés :<br>Avis de recherche.<br>Invité : Guy Marchand. |   | -  |
| 22.30 | ► Magazine :<br>52' sur la Une.                            |   |    |
| 23.30 | Variétés :<br>Et puis quoi encore !                        |   |    |
| 0.30  | Journal et Météo.                                          |   |    |
|       |                                                            |   |    |

| • |                                              | Com Hai of Histor,                                                    |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   | <u>.                                    </u> | A 2                                                                   |
|   | 20.35                                        | Série :                                                               |
|   |                                              | Ponique aux Caraïbes.                                                 |
|   | 21.30                                        | Apostrophes.                                                          |
|   |                                              | Les livres du mois : Michel                                           |
|   |                                              | Antoine (Louis XV), Jean Botho-                                       |
|   |                                              | rel (Bernard Grasset, vie et pas-<br>sions d'un éditeur), Jean-Michel |
|   | -                                            | Royer (François Mitterrand élu à                                      |
|   |                                              | l'Académie françaisa), Jean                                           |
|   |                                              | Echenoz (Lac), Jean Dutourd,                                          |
|   |                                              | Eric Orserna, Frank Ténot.                                            |
|   | 22.53                                        | Quand je serai grand.                                                 |
|   |                                              | invitée : inès de La Fressange.                                       |
|   |                                              | Journal et Météo.                                                     |
|   | 23.12                                        | Solxante secondes,                                                    |

|      | Tatieus Ka<br>Clinéma :<br>dans un j<br>anglais II<br>Film britar<br>naway (19 | : Mo:<br>Jardit<br>S 13 R | rtre<br>1 | • | ••• |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---|-----|
|      | FR 3                                                                           |                           | : .       |   |     |
| 2 25 |                                                                                |                           |           |   |     |

|       | - 10 <del>V</del>                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 20.35 | Magazine : Thalassa.                                        |
|       | Les naufragés de l'Antarctic<br>Expédition Shackleton 1914. |
| 21.30 | Serie : Le retour                                           |
|       | d'Arsène Lupin.                                             |

|       | Journal et Météo.<br>Documentaire : |
|-------|-------------------------------------|
|       | Histoire de la Révolution           |
|       | française, 4. La Terreur.           |
| 23.45 | Musiques, musique.                  |

|       | CANAL PLUS                                            |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 20.30 | Téléfilm :<br>Enlèvement à New-York.                  |
|       | ▶ Documentaire :                                      |
| 22.55 | eau du siècle.<br>Flash d'informations.               |
| 23.00 | Cinéma : Y a-t-il enfin<br>un pilote dans l'avion ? 🗆 |
| •     | Film américain de Ken Finkle-<br>man (1982).          |
| 0.29  | Cinéma :                                              |

| <b>V.24</b> | is Maison de Jade  Fim français de Nadine Trinti-<br>grant (1988). |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|             | LA 5                                                               |
|             | Téléfilm :<br>Le droit au meurtre.                                 |
| 22.25       | Magazine : Reporters.                                              |
|             | Série : Génération pub.                                            |
|             | Journal de minuit.                                                 |
|             | Génération pub (suite).                                            |

|       | La manipulation.               |
|-------|--------------------------------|
|       | M 6                            |
| 20.30 | Téléfilm :<br>Opération Cobra. |
| 22.10 | Série : Brigade de nuit.       |
| 23.05 | Série : Câlins d'abord !       |
|       | Capital.                       |
| 23.40 | Six minutes -                  |
| j .   | d'informations.                |

| ١ | 1.00  | Rediffusions.                                                          |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------|
|   |       | LA SEPT                                                                |
|   | 20.30 | Opéra :<br>le Pavillon aux pivoines.                                   |
|   |       | De Tong Xianzu.<br>Documentaire :<br>Jean Weidt                        |
| İ | 22.30 | le danseur rouge.<br>Documentaire : Angano<br>nouvelles de Madagascar. |
| İ | 23.40 | Cinéma :                                                               |

| Film français<br>(1982),             | d'Enic   | Rohmer |
|--------------------------------------|----------|--------|
| <br>FRANCE-                          | CULT     | URE    |
| <br>Radio-archiv<br>Avé l'assent : R | teimu, F |        |
|                                      | teimu, F |        |

| . 1 | 21.00 | Du nouveau sur « Bird ». |
|-----|-------|--------------------------|
|     | 22.40 | Nuits magnétiques :      |
|     | ·     | Rondes de Ruit.          |
|     |       | Du jour au lendemain.    |
|     | 0.50  | Musique : Coda.          |
|     |       | Art of noise.            |

|       | FRANCE-MUSIQUE                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.30 | Concert (en direct de la salie<br>Pleyel): Le chant du rossignol,<br>der Stravinski; La ville d'en<br>haut, de Messiaen; Le visage<br>nuptial de Boulez, per la chour<br>et l'orchestre symphonique de<br>la BBC, dir. Pierre Boulez, sol.: |
| 23.07 | Phyllis Bryn-Julson, soprano,<br>Elizabeth Laurence, mezzo-<br>soprano, Yvonne Loriot, piano.<br>Le livra des mestanges.                                                                                                                    |

# Samedi 18 novembre

|                | •                                                                                                         | 0                   | 4            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                | TF 1                                                                                                      | :                   | . <u>.</u> . |
| 14.20          | La Une est à vous."<br>Les téléspectateurs ch<br>un téléfique                                             | oisist              | erit         |
| 15.45<br>15.55 | Tiercé à Vincennes<br>La Une est à vous (s                                                                | ude).               |              |
| 17.35          | Trenta millions d'an<br>Sommaire : Le chat d<br>Jacques Lanzmann ;<br>contre enquête à Saint-I            | nis.<br>Non<br>Juni | de<br>or     |
| 18.05          | Série:<br>Les professionneis.                                                                             | IUDE                | •            |
|                | Série : Marc et Sopi                                                                                      | jie.                | -            |
| 19.25          | La roue de la fortun                                                                                      | ۵.                  |              |
|                | Journal, Météo.<br>Variétés :                                                                             |                     |              |
| 20,00          | Surprise sur prise.  Avec Jean-Edem Hellie Cowl. Fanis Chopel. Yve                                        | tta H               | ot-<br>ità   |
| 22.00          | mer, Stone et Charden.<br>Magazine : Ustrunia.<br>Le Turque en parapente                                  | Làd                 | he-          |
| -              | val et en montgoffière ;<br>des rêves ; Tour du m<br>traction ; Radeeu des ci<br>kayak extrême ; Bridge E | onde<br>mes ;       | <b>66</b> 7  |
| 23.00          | Magazine : Formula<br>Escalade : Coupe du s<br>Lyon : Funbosci : Chan                                     | spo:<br>nonde       |              |

|       | Magazine: Formula sport.<br>Escalade: Coupe du monde à<br>Lyon; Funboard: Championnat<br>du monde à Hawell; Football:<br>Résumé de France-Chypre.<br>Journal et Météo. |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | A2                                                                                                                                                                     |  |
|       | Série : Un duo explosif.                                                                                                                                               |  |
| 14,50 | Magazine :<br>Sports passion.                                                                                                                                          |  |
|       | Resket-ball : Chemoionnet de                                                                                                                                           |  |
|       | France (Nantae-Cholet); Le<br>magazine du termis.                                                                                                                      |  |
| 17.25 | Magazine :                                                                                                                                                             |  |
|       | Aventures-voyages-                                                                                                                                                     |  |
|       | La cité perdue des Mayes ; Cro-                                                                                                                                        |  |
| 40.00 | rodile ballon.                                                                                                                                                         |  |
| 18.20 |                                                                                                                                                                        |  |

|       | A state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | La cité perdue des Mayas ; Cro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | codile ballon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18,20 | Magazine :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Les chevaux du week-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | TRE CHRACK OR MANY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | and.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12.30 | Série : La loi est la loi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19.30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Dessinez, c'est gagné !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Deportuned of son Section .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.00 | Journal et Météo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20,35 | Varietés:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Champs-Elysees.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Citizatha.relanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Special Pierre Perret. Avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Emmanuelle Béart, Jimmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Could be Naments vertes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Champs-Elysees.                    |
|------------------------------------|
| Special Plante Perrat. Avan        |
| Emmanuelle Béart, Jimmy            |
| Smith, Les Négresses vertes        |
| Licence IV, Romain Didier          |
| Daniel Lancis, Pascal Taffuri      |
| Division Printed Learner of Course |
| Nat Buffo, un extrait de Legar     |
| spectacle au Théâtre du Grand      |
| Edgard                             |
| Série : Clâmence Aletti.           |
| Journal et Météo.                  |
|                                    |
| Megazine :                         |
| Lunettes noires                    |
|                                    |

|      | Magazine:<br>Lunettes noires<br>pour nuit blanche.<br>Scixante secondee.<br>Robert Combes, artiste pentit |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | FR3                                                                                                       |  |
| 4.00 | Magazine : Sports loisirs.                                                                                |  |

|      | FR 3                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.00 | Magazine: Sporta loisire. Moteur eviztion; Contact, le magazine des sports mécaniques; Tir à l'arc : Grand Prix de France compound à Surenes; Gymnastique féminine : Deuxième trophés Massilie à Merselle; Golf : Coupe du monde 1989, en direct de Marbelle (Espagne). |

| 17.00 | Flash d'informations.        |    |
|-------|------------------------------|----|
| 17 OF | Samdynamite.                 | ~  |
|       |                              | _  |
| 19.00 | Le 19-20 de l'information    |    |
|       | De 19.10 à 19.30, le journal | 06 |
|       | ia région»                   |    |
|       |                              |    |

|   | . 1 <b>9.</b> 5T | Deskill Stitute ! vxievo-    |
|---|------------------|------------------------------|
|   | 20.00            | Jeux : La classe.            |
| 1 | 20.35            | Samdynamite.                 |
|   | 21.55            | Journal et Météo             |
|   |                  | Magazine : Le divan.         |
| I |                  | invitée : Emanamuelle Béart. |
| 1 | 22.40            | Magazine : Musicales.        |
| i |                  | La tombée du jour, Schumann. |
|   |                  | 23.40 ►Magazine:             |
|   | ÷ .              | Sports 3. Charly Mottet.     |
|   |                  |                              |

| 14.00 | Teléfilm : L'apocalypse         |
|-------|---------------------------------|
|       | est pour tout de suite.         |
| 15.30 | Documentaire : ·                |
|       | Mister Swing.                   |
| •     | Michel Jonasz et ses musiciens. |
| 16.50 | Spectacle : Le monde            |
| _     | du cirque, Barnum 7.            |
| 17.30 | La boutique                     |
| •     | de Jérôme Bonaldi.              |
| 18.00 | Cabou cadin.                    |
|       | · · • •                         |

| 18.03 | Dessins animes :<br>Décode pas Burary. |
|-------|----------------------------------------|
|       | in clair jusqu'à 20.30                 |
|       | Flash d'informations.                  |
|       | Top 50.                                |
|       | Sport : Football, Coulisses.           |
|       | Sport : Football.                      |

|       | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-------|-----------------------------------------|
|       | direct de Toulouse.                     |
| 22.35 | Flash d'informations.                   |
|       | Megazina : Exploits.                    |
| 23.00 | Cinéma :                                |
|       | Prince des ténèbres. 🗷                  |
|       | Film américain de John Carpen-          |
|       | ter (1987).                             |
|       | Curieux film d'épouvente sur les        |
| •     | menifestations sataniques.              |
|       |                                         |

# 0.35 Cinéma : Silverado. Film américain de Lawrence Kasden (1985) (v.c.).

# LA 5 14.30 Série : Superminds 15.30 Série : Automen. 16.30 Dessina animés. 18.30 Verlénés : Perfecto. 18.85 Journal Images. 19.00 Série : Happy days.

| 19,30 | Série : Arnold et Willy |
|-------|-------------------------|
| 20.00 | Journal.                |
| 20.30 | Divertissement :        |
|       | Drôles d'histoires.     |
| 20.40 | Série : Supercopter.    |
| 22.20 | Série : Le voyageur.    |
| 22.56 | Magazine : Samedi foo   |
|       | Téléfilm :              |
|       | Sacrée soirée           |
| į     | à Halkewaad             |

#### 0.00 Journal de minuit. 0.05 Sacrée soirée à Hollywood

| · .   | M 6                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 15.30 | Série : Laramie.<br>Série : L'ile fantastique                |
| 17.10 | Série : Brigade de nuit.<br>Série : Vegas.<br>Informations : |

| ΛC    | -         |           |
|-------|-----------|-----------|
|       |           |           |
| 18.05 | Variétés: | Multitop. |
| 19.25 | Magazine  | : Turbo   |
|       | Six minut |           |
| 10.0  | d'informa |           |

| 1  |       | d'informations.          |
|----|-------|--------------------------|
| 1  | 20.00 | Série :                  |
| Į  |       | Madame est servie.       |
| i: | 20.30 | Téléfikm :               |
| 1  |       | Un enfant dans la ville. |
| 1: | 22.05 | Téléfilm :               |
| 1  |       | SOS côte Ouest.          |

|       | i endrum :              |
|-------|-------------------------|
| } .   | SOS côte Ouest.         |
| 23.20 | Six minutes .           |
| 1     | d'informations.         |
| 23.25 | Magazine : Club 6.      |
|       | Feuilleton:             |
|       | Splendeurs et misère    |
|       | Shiftigram 9 or mead of |

#### 2.10 Rediffusions. LA SEPT

| 16.00 | Méthode Victor :           |
|-------|----------------------------|
| 1     | Allemand et espegnol.      |
| 16.30 | Documentaire :             |
| 1     | François Tosquelles        |
| ļ     | une politique de la folie. |
| 17.30 | Fauilleton:                |
| 17.55 | Sainte Thérèse d'Avilla.   |
| i i   | In this del                |

|       | (5° episode).                |
|-------|------------------------------|
| 18.30 | Série : It's our world (6)   |
| 19.00 | Magazine : Mégamix.          |
| 19.30 | Opéra :                      |
|       | Le voyage à Reims.           |
|       | Opéra en un acte de Rossini. |
| 22.30 | Documentaire :               |
|       |                              |

|       | Histoire parallèle.    |
|-------|------------------------|
| 23.15 | Jazz soundies collecti |
|       | Documentaire :         |
|       | Travail à domicile.    |
| 23.35 | Documentaire :         |
|       | Les camps du silence.  |

#### FRANCE-CULTURE

| 20.30 | Photo-portrait. Alexandre Bonnier, écrivain paintre.                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.45 | Dramatiques.  Abschied ; Le prix du soieil.                                                                                                                                                                                                               |
| 22.35 | Musique : Opus.                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Armin Jordan, l'anti-star de cheis d'orchastra. Extraits : le chémence de Titus, La filt enchantés, de Mozart ; La Crétion, de Haydn ; La bourges gertilhomme, de R. Strauss Les psaumes, de Mendelssohn Le tombeau de Couperin, (Ravel ; Symphonia nº 4, |

#### 0.05 Clair de nuit. PRANCE MICKIE

|              | FKANCE                                                                                                                                                                              | - MUSIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Musique Concerto potre nº 22 et K 482, de il im Miroir nº 4, die pour d'hommes et de Brahme: bourgeois nº BWV 1049, Symphonie ni Mahler; Con orchestre, di ile nº 1 en u Beethoven. | ur piano et  m mi bémodi  mi bémodi  micarri, Syriinaur, de Bri  de Raviel; i  contrelto,  t orchestra  Concerto  4 en sol  de Bech. A  r 9 en ré mi  micarto pour  j  micarrio pour  micarri | orche<br>majer<br>nohon<br>uckner<br>chass<br>op. 53<br>brand<br>majer<br>23.00<br>sjeur, (<br>piano<br>iymphi<br>21, ( |
| <b>U.3</b> 0 | La terrass                                                                                                                                                                          | g case and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PUT, BL-C                                                                                                               |

# Dimanche 19 novembre

|               | TF 1                                              |         | Flash d'informations.                                           |       | (1982).<br>s'est évi |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
|               |                                                   | 17.03   | Magazine : Montagne.                                            | 22 25 | Magaz                |
| 7.4E          | Jardinez evec Nicolas.                            |         | Hunza : un don des glaciers.                                    |       | Ciném                |
|               | Club Dorothée dimanche.                           |         | Amuse 3.                                                        | 22.55 | Tendre               |
|               | Hit NRJ-TF1.                                      | 19.00   | ➤ Série : L'étrange                                             | i     | Film its             |
|               | Magazine :                                        |         | Monsieur Duvallier.                                             |       | (1987).              |
| J. <b>J</b> J | Les snimeux du monde.                             |         | Flash d'informations.                                           | 0.00  | Journa               |
|               | Safari sans quide.                                |         | Série : Benny Hill.                                             | 0.05  | Arsène               |
| 1.30          | Magazine : Auto-moto.                             | 20.35   | Documentaire : Optique.                                         |       | ioue et              |
|               | Jeu : Tournez manège.                             |         | Africa blues. 2. L'Afrique en                                   | 1.05  | Le trac              |
|               | Jeu : Le juste prix.                              |         | noire ou blanche, ou Secrets<br>d'alcôves tropicales.           | 2.55  | Le iour              |
|               | Météo et Journal.                                 | 04 30   | Magazine : Océaniques.                                          |       | 1                    |
|               | Série :                                           | 21.50   | L'actualité culturelle.                                         |       | 54.0                 |
| J.40          | Un flic dans la Mafia.                            | 22 NE   | Journal et Mètéo.                                               | _     | M 6                  |
| £ 1K          | Série : Rick Hunter                               |         | Cinéma :                                                        |       | Jeu : P              |
| TO 1 G        | inspecteur choc.                                  | 22.30   | L'âge d'or. E E E                                               |       | Variét               |
| 5. NE         | Variétés : Mondo Dingo.                           | ł       | Film français de Luis Burgel                                    |       | Dessin               |
|               | Tierce à Auteuil.                                 |         | (1930).                                                         |       |                      |
|               | Série : Vivement lundi.                           | 23.50   | Cinéma :                                                        |       | Infoco               |
|               | Dessins animés :                                  |         | Simón du désert. 🗷 🖿                                            | 12.00 | M 6 ex               |
| J. 13         | Disney parade.                                    | ļ       | Film mexican de Luis Bunuel                                     | 10.05 | Série :              |
| 7 20          | Variétés :                                        | l       | (1965).                                                         |       | Série :              |
|               | Y a-t-il encore un coco                           | 0.35    | Musiques, musique.                                              |       | Série :              |
|               | dans le show ?                                    | 1       | Fantasiestücke op. 73, de Schu-<br>mann, par Paul Meyer, clari- | 13.24 | Madan                |
| R OO          | Magazine : Téléfoot.                              |         | nette, et Eric Lessage, piano.                                  | 49 EV | Série :              |
|               | Magazine : 7 sur 7.                               | ļ       |                                                                 |       | Série :              |
| -,            | hvité : Jean-François Kahn.                       | ſ       | 0.5 N.5 I. 67 110                                               |       | Série :              |
| 9.50          | Loto sportif.                                     |         | CANAL PLUS                                                      | ,     | Série :              |
|               | Journal, Météo.                                   |         | <b>*</b>                                                        |       | Série :              |
| 0.35          | Cinéma :                                          | 7.00    | Dessins animés :                                                |       | Inform               |
|               | La patite allumeusé. 🛢 🗷                          |         | Décode pas Bunny.                                               | 18.60 | M 6 ax               |
|               | Film français de Danièle                          |         | Cabou cadin.                                                    | 10 AE | Série :              |
|               | Dubroux (1987).                                   | 9.00    | Documentaire :                                                  |       | Série :              |
|               | Une fille de quetorze ans                         | }       | L'empire du froid.                                              | 10.30 | Les an               |
|               | séduit un professeur de lettres<br>quadragénaire. | 9.35    | Cinéma : Malone. E                                              | 40.00 | Magez                |
| 2 15          | Magazina :                                        | 1       | Cokliss (1987).                                                 |       | Série :              |
| 2.10          | Ciné-dimanche.                                    | 11.05   | Cinéma : Y-a-t-il enfin                                         |       | Six mi               |
| 2 20          | Cinéma :                                          | 1       | un pilote dans l'avion ?                                        | 13.54 | d'infor              |
| 230           | Le mouton noir.                                   | i       | Film américain de Kan Finkle-                                   | 20.00 | Série :              |
|               | Film français de Jean-Pierre                      | l       | man (1982).                                                     | 20.00 | Madar                |
|               | Moscardo (1979).                                  | <b></b> | En clair jusqu'à 14.00                                          | 30 30 | Téléfil              |
| 0.10          | Journal et Météo.                                 | 12 20   | Magazine : Rapido.                                              | 20.30 | Touris               |
|               | Danse.                                            |         | Flash d'informations.                                           | 22 10 | Magaz                |
|               | Les aventures d'Ivan Vaffan, de                   |         | Magazine :                                                      |       | Capita               |
|               | Jean-Claude Gallota ; Trahison                    | 13.08   | Mon zénith à moi, lovités :                                     |       | Ciném                |
|               |                                                   |         |                                                                 |       |                      |

| i .   | Magnificat, de right mayer. |
|-------|-----------------------------|
|       | A 2                         |
| 8.30  | Magazine : Câlin-matin.     |
|       | Conneître l'islam.          |
| 9.15  | Emissions israélites.       |
| 9,30  | Orthodoxie.                 |
| 10.00 | ▶ Présence protestante.     |
| 10.30 | Le jour du Seigneur.        |
| 11.00 | Messe, au couvent des domi- |
| ľ     | nicains à Paris.            |
| 12.05 | Dimanche Martin.            |
| 13.00 | Journal et Météo.           |

| 12.05 Camangay marus.          |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 13.00 Journal et Météo.        | 19.40 Flash d'informati |
| 13,20 Dimanche Martin (suite). | 19,50 Dessins animés :  |
| 14.55 Série : Mac Gyver.       | Ça cartoon.             |
| 15.50 L'école des fans.        | 20,30 Magazine :        |
| Invité : André Verchuren.      | Tranches de l'ari       |
| 18.35 Feuilleton:              | 20.35 Cînéma : Le brûle |
| Un château au soleil           | Film américain de N     |
| (1ª épisode).                  | (1986).                 |
| 17.30 Documentaire :           | 22.20 Flash d'informati |
| L'équipe Cousteau              | 22.25 Cinéma : Mortell  |
| à la redécouverte              | randonnée. 🗷 🗗 🕽        |
| du monde.                      | Film français de Cl     |
| ME MONTH                       | 15002\ Aven Mich        |

|  |  | (1982). Avec Michel Ser<br>Isabelle Adjani, Guy Marcha<br>Audiard et son fils Jacques<br>remanquablement transpos<br>roman noir américain.<br>0.00 Mon zénith à moi.<br>0.50 Cinéma :<br>La vengeance<br>des monstres. D<br>Film américain de Larry C<br>(1987). |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      | Série : Boileau-Narcejac.<br>Magazine : Musiques                                      |                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.45 | au cœur.<br>Journal et Météo.<br>Soixante secondes.<br>Berbara Hendricka, centatrice. | 8.30<br>10.00<br>10.30 |
|      | FR 3                                                                                  | 11.30                  |

|       | FR 3                           |
|-------|--------------------------------|
| 8.02  | Inspecteur Gadget.             |
| 8.32  | Documentaire :                 |
|       | Splendeurs sauvages.           |
|       | Canada, Arctique, Antarctique. |
| 9.00  | Magazine : Racines.            |
| 9.26  | Magazine : Relais.             |
| 9.30  | Magazine : Rencontres.         |
|       | Invité : L'abbé Pierra.        |
| 10.30 | Magazine : Latitudes.          |
| 11.30 | RFO hebdo.                     |
| 12.00 | Magazine : Musicales           |
|       | (rediff.).                     |
|       | Flash d'informations.          |
| 13.0D | Magazine :                     |
|       | D'un soleil à l'autre.         |

| Ξ   |                                                                |       |                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|     | monde 1989, en direct de Mar-<br>bella (Espagne).              | }     | Quarante-huit heu<br>Film américain de W |
| .30 | Magazine : Sports loisirs.<br>Fun generation ; Golf : Coupe du | 20.40 | Cinéma :                                 |
|     | Forum RMC-FR 3.                                                | ]     | Drôles d'histoires.                      |
|     | D'un soleil à l'autre.                                         | 20.30 | Divertissement :                         |
| .00 | Magazine :                                                     | 20.00 | Journal.                                 |
|     | Flash d'informations.                                          | 19.00 | Série : Supercopte                       |
| _   | (reciff.).                                                     |       | Journal images.                          |
| .00 | Magazine : Musicales                                           |       | Série : Riptide.                         |
|     | ULO HODOO.                                                     | l     | I BIG-WSTCHES ONLY                       |

#### vadé du bagne. zine : Ciné Cinq. re et libertine. 🗅

| Série : Benny Hill. Documentaire : Optique. Urics blues. 2. L'Afrique en<br>pire cu blanche, ou Secrets<br>reloèves tropicales. Magazine : Océaniques. | 0.00 Journal de minust.<br>0.05 Arsène Lupin<br>joue et perd.<br>1.05 Le traque (redif.).<br>2.55 Le journal de la nui |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |       | M 6                          |
|---|-------|------------------------------|
|   |       | Jeu : Pour un clip avec tol. |
|   |       | Variétés : Fréquenstar.      |
|   | 11.00 | Dessins animés : Graffi'6.   |
|   | 11.55 | Infoconsommation.            |
|   | 12.00 | Informations :               |
|   |       | M 6 express.                 |
|   |       | Série : Cher oncle Bill.     |
|   |       | Série : L'ami des bêtes.     |
|   | 13.20 | Série :                      |
|   |       | Madame est servie (rediff.). |
|   |       | Série : Les têtes brûlées.   |
|   |       | Série : Clair de lune.       |
|   | 15.30 | Série : Espion modèle.       |
|   |       | Série : Brigade de nuit.     |
|   | 17.10 | Série : Vegas.               |
|   | 18.00 | Informations:                |
|   |       | M 6 express.                 |
|   |       | Série : Père et impairs.     |
| ı | 18.30 | Série :                      |
| Ì |       | Les années coup de cœur.     |
| i |       | Magazine : Culture pub.      |
|   |       | Cária - Roseanne             |

| locumentaire :               | 18.05 | Série : Pèr |
|------------------------------|-------|-------------|
| 'empire du froid.            | 18.30 | Série :     |
| inéma : Malone. 🗷            | t     | Les années  |
| ilm américain de Harvey      | 19.00 | Magazine :  |
| okliss (1987).               | 19.30 | Série : Ros |
| inéma : Y-a-t-il enfin       | 19.54 | Six minute  |
| n pilote dans l'avion ? 🗆    | J     | d'informati |
| ilm américain de Kan Finkle- | 20.00 | Série :     |
| nan (1982).                  |       | Madame e    |
| in clair jusqu'à 14.00 ——    | 20.30 | Téléfilm :  |
| Ragazine : Rapido.           |       | Touristes   |
| lash d'informations.         | 22 10 | Magazine :  |
| Ment of this city poller     | 100   |             |

| 19.00 | LISSE of Innovirus notes    | 22.10 | triaga |
|-------|-----------------------------|-------|--------|
| 13,05 | Magazine :                  | 22.25 | Capit  |
| J     | Mon zénith à moi. Invités : | 22.30 | Cinér  |
| i     | Elsa.                       |       | de la  |
| 14.00 | Magazine : Dontact.         |       | Film f |
| 14.05 | Téléfilm : L'île du maître. | 1     | {1970  |
| 15.50 | Série : Bergerac.           |       | Michel |
|       | Magazine :                  | 0.05  | Music  |
|       | Journal de l'art.           | i     | Boule  |

|   | 1     | TOTILUEI DE I SI P            |
|---|-------|-------------------------------|
|   | 17.30 | Documentaire : Et si nous     |
|   |       | ėtions des animaux.           |
|   | 18.00 | Cinéma : .                    |
|   |       | Cap sur les étoiles. 🛛        |
|   |       | Film américain de Harry Winer |
| - |       | (1986).                       |
|   | l     | 5lais inservià 20 25          |

| - 1 | E1 CHI: Jusqu 8 20.00          |
|-----|--------------------------------|
| 1   | 19.40 Flash d'informations.    |
|     | 19,50 Dessins animés :         |
|     | Ça cartoon.                    |
|     | 20.30 Magazine :               |
|     | Tranches de l'art.             |
| 1   | 20.35 Cînéma : La brûlure. 🗅   |
| П   | Film américain de Mike Nichols |
|     | (1986).                        |

| 22.2 | Cinéma : Mortelle randonnée. # 8 #                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | Film français de Claude Miller<br>(1982). Avec Michel Serrault, |
| j    |                                                                 |
| •    | Isabelle Adjani, Guy Marchand.                                  |
| 1    | Audiard et son fils Jacques ont                                 |
| ì    | remarquablement transposé un                                    |
| 1    | roman noir américain.                                           |
| 0.00 | ) Mon zénith à moi.                                             |
| 0.50 | Cínéma :                                                        |
| 1    | La vengeance                                                    |
|      |                                                                 |

|      | (Ciliba Iva Gille iceair      |
|------|-------------------------------|
| 0.00 | Mon zénith à moi.             |
| 0.50 | Cinéma :                      |
|      | La vengeance                  |
|      | des monstres. 🗅               |
|      | Film américain de Larry Cohen |
|      | (1987).                       |
|      |                               |
|      |                               |

|       | LAS                            | }     | rad  |
|-------|--------------------------------|-------|------|
| 8.30  | Dessins animés.                |       | Sur  |
| 10.00 | Variétés : Perfecto (rediff.). | 22.35 | Mu   |
|       | Série : L'homme                | 1     | Cho  |
| -     | qui valait trois milliards.    |       | Lyc  |
| 11.30 | Série :                        | 0.05  | Cla  |
|       | L'homme de l'Atlantide.        |       |      |
| 12.30 | Documentaire :                 | ĺ     | FF   |
| -     | Beauté sauvage.                |       |      |
|       | Les lions de mer.              | 20.05 | Co   |
| 13.00 | Journal.                       | 1     | bre, |

| 13.35 | Série : Arsène Lupin |      |
|-------|----------------------|------|
|       | joue et perd.        |      |
|       | Série : La traque.   |      |
| 16.35 | Magazine : Ciné      | Cinq |
|       | (rediff.).           |      |
| 16.45 | Magazine :           |      |
|       | Télé-matches dimand  | :he. |

| i | 10.40 | Magazum.               |
|---|-------|------------------------|
| 1 |       | Télé-matches dimanche. |
|   | 18.00 | Série : Riptide.       |
|   | 18.50 | Journal images.        |
|   | 19.00 | Série : Supercopter.   |
| Ì | 20.00 | Journal.               |
|   | 20.30 | Divertissement :       |
|   |       | Drôles d'histoires.    |
|   | 20.40 | Cinéma :               |

| •                             | 23.05 |
|-------------------------------|-------|
| t:<br>res.                    |       |
| heures. III<br>ie Waiter Hill | 0.30  |
|                               |       |

| 9.00   | Jeu : Pour un clip avec tol.                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 10.30  | Variétes : Fréquenstar.                                        |
| 11.00  | Dessins animés : Graffi'6.                                     |
| 11.55  | Infoconsommetion.                                              |
| 12.00  | Informations:                                                  |
|        | М 6 ехргезз.                                                   |
|        | Série : Cher oncle Bill.                                       |
| 12.30  | Série : L'ami des bêtes.                                       |
| 13.20  | Série :                                                        |
|        | Madame est servie (rediff.).                                   |
|        | Série : Les têtes brûlées.                                     |
|        | Série : Clair de lune.                                         |
|        | Série : Espion modèle.                                         |
| 16.20  | Série : Brigade de nuit.                                       |
| 17.10  | Série : Vegas.                                                 |
| 18.00  | Informations:                                                  |
|        | M 6 express.                                                   |
| 18.05  | Série : Père et impairs.                                       |
| 18.30  | Série :                                                        |
| İ      | Les années coup de cœur.                                       |
| 19.00  | Magazine : Culture pub.                                        |
|        | Série : Roseanne.                                              |
| 19.54  | Six minutes                                                    |
| 1      | d'informations.                                                |
| 20.00  | Série :                                                        |
|        | Mademe est servie.                                             |
| 20.30  | Téléfilm :                                                     |
|        | Touristes en délire.                                           |
|        | Magazine : Sport 6.                                            |
|        | Capital.                                                       |
| 22.30  | Cinėma : Ces messieurs                                         |
| ŀ      | de la gâchette. 🗆                                              |
| ]      | Film français de Raoul André (1970). Avec Francis Blanche,     |
| ĺ      | (1970). Avec Francis Blanche,<br>Michel Serrault, Jean Poiret. |
| 0.05   | Musique :                                                      |
| ) U.US | Musique :<br>Boulevard des clips.                              |
| ı      | Dodiesal o nes cubs.                                           |

#### LA SEPT

|       | Méthode Victor : Alle-<br>mand et espagnol. |
|-------|---------------------------------------------|
|       | Documentaire : Gaudi.                       |
| 17.30 | Opėra :                                     |
|       | Le pavillon aux pivoines.                   |
|       | De Tong Xianzu.                             |
|       | Documentaire :                              |
|       | Jean Weidt                                  |
|       | le danseur rouge.                           |
| 19.30 | Magazine : Dynamo.                          |
| 20.00 | Documentaire : ici bat is                   |
|       | vie.                                        |
| 20.30 | Cinéma :                                    |
|       | L'esprit de la ruche. <b>E la</b>           |
|       | Film espagnol de Victor Erice               |
|       | (1973).                                     |
| 22.15 | Court métrage.                              |
| 22.30 | Documentaire :                              |
|       | Ce qui me meut.                             |
|       | Documentaire : Préfaces,                    |
|       | Salvador Espriu.                            |
|       | Fauilleton :                                |
| 23.30 | Leamerail.                                  |

#### FRANCE- CULTURE

Sainte Thérèse d'Avila

20.30 Atelier de création idiophonique. Irtout ne pas laisser fik usique : Le concert. agur byzantin de Grèce. courges Angelopoules. Isir de nuit.

#### RANCE-MUSIQUE

Concert. (donné le 12 novembre, salte Favart): Atys (extrait), de Lully; Les arts florissants, de Charpentier: Madrigaux. Livra VIII. de Monteverdi; Le maniage forcé (extrait), de Charpentier; Airs, de Lembert; Médée (extrait), de Charpentier; Suite espagnole, de Couperin; The Fairy Queen (extrait), de Purcell, per l'ensemble vocal et instrumental les Arts florissants, dir. William Christie.

Climats. Musiques tradition-nelles. La musique religieuse du Haut Moyen Age en Occident et l'infloence des églises d'Orient. Archives dans la nuit. Le vingtième siècle d'Ernest

6 équipes de journalistes ont vecù les premières "24 H...de l'événement et l'émotion de tout un peuple. Le mur s'est ouvert; PASSE-MURAILLE des familles se retrouvent après 25 ans, un vope voit un monde Samedi 13H en clair. s'ecrouler, des gens consomment comme des enfants. L'ini-CANALT maginable est devenu vrai.



# Katko, le phénomène d'Auteuil

Pour différencier les trois disciplines des courses hippiques, une définition est couramment admise : le galop nécessite de la vitesse; le trot, du dressage et les obstacles : de l'aptitude. Mais imagine-t-on un champion de steeple chase qui sauterait de façon innée, mais serait atteint de lenteur et n'aurait jamais été astreint à la gymnastique préparatoire à la compétition? Evidemment, la clé du succès réside dans la conjonction des trois paramètres. Katko, le meilleur cheval de steeple-chase de ces dernières décennies, sinon de tous les temps, en est un exemple. parfait.

Le classique prix de La Haye Jousselin, disputé dimanche 19 novembre à Auteuil, devrait lui offrir l'occasion de démontrer sa classe. D'ailleurs son plus redoutable adversaire. Oteuil SF. un nom prédestiné, a décliné la lutte. Pourquoi s'user contre un roc?

Le destin sportif de Katko était inscrit dans son pedigree. Son père, Carmarthen, a terminé pendant cinq ans tête de liste des reproduc-teurs d'obstacles. Pourtant, mystère de la génétique, il n'avait iamais sauté lui-même le moindre fazot de bois. Cheval de plat, il avait été offert aux haras nationaux du Pin par un richissime Américain, M. Strassburger, désireux d'aider l'élevage français. Parallèlement, sa mère, Kotkie s'inscrit dans une ligne de spécialistes étonnante : entre autres Klain, Kotka, et le petit dernier Satko, déjà considéré comme le nement leur aleule commune Matamine qui leur a transmis la

Des années durant, elle a pouliné paisiblement au haras des Coudraies, dans l'Orne, chez le comte de Montesson. Celui-ci, président des courses de trot - la célèbre Une de Mai lui appartenait. connaît maintenant paradoxalement sa meilleure réussite en obstacles par l'intermédiaire de cette souche. Il l'a façonnée de toutes pièces avec sa femme qui, ellemême, pendant l'hiver, établit les croisements. Tous deux croient beaucoup à l'épanouissement des qualités héréditaires dans un envionnement naturel qu'ils situent ainsi : il faut laisser les chevaux tranquilles, ne pas les bousculer durant toute leur croissance. Sur de bons élevages, ils se façonnent eux-mêmes ensemble. C'est ainsi qu'ils acquièrent tempérament et aussi des aplombs nets et des sabots sains. Ensuite, s'ils doivent réussir, ils le prouvent sur les champs de courses.

 Ce sera une bourrique ou un hénomène. - Tel est le diagnostic d'expérience que tenait M. de Montesson en 1986 lorsqu'il pré-sentait Katko à son entraîneur Bernard Seely à Chantilly. Celui-ci se souvient : « J'étais prévenu, mais vraiment le poulain ne payait pas de mine, cet adolescent efflanqué, 1,72 mètre, dégingandé, osseux. Il avait des problèmes de dos. d'intestins et d'assimilation notamment. Pour qu'il devienne un crack, il a fallu beaucoup de travail, de patience et de foi. Heureusement, question dressage, c'était, facile: Îl n'y avait rien à lui apprendre. Ainsi, il gagnait d'emblée sa première course de haies à Auteuil, le prix Finot dès le mois de novembre.

J'avais dit à son jockey Delalonde - laisse-le faire ce qu'il veut, c'est lui qui commande ». Il ne poids. Mais, en contrepartie, à l'écurie et à l'entrainement il continuait de manifester une facilité formidable, doublée d'un, caractère étonnant. A la fois mantaque et inquiet, n'acceptant qu'un seul lad près de lui, une mangeoire par-ticulière, des horaires de sortie et d'avoine précis. Il était très dominateur, voulant toujours être le premier dans le peloton et commander la bande »

· Logiquement, poursuit son entraîneur, à la rentrée 1987, nous avons décidé de l'orienter vers le steeple-chase. En trois ans, pas une chute, quinze victoires, dont le Grand Steeple-Chase de Paris cette année. Plus de 5 millions de francs de gains. Sa seule défaite étant due à une erreur d'itinéraire de son jockey, le 29 mai dernier, dans le prix Millionnaire. Le public était furieux. Depuis lors, il est monté par Jean-Yves Beaurain, qui le connaît depuis toujours et s'en sert très bien. Pour moi, c'est un phénomène. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Sur le terrain, il me fait penser, lorsqu'il saute, à un coureur cycliste qui resterait en ligne au haut du Tourmalet alors que tous les autres seraient en

#### Vingt-deux obstacles

Dimanche encore, Katko devrait mener le bal pendant 5 500 mètres, à son rythme. Il sautera vingt-deux obstacles dont deux fois la rivière des tribunes (un bond de 18 mètres de bord à bord), mais aussi le Raila ditch and Fence appelé le a juge de paix > (1,60 m de haut, 5,50 m de long), le Ball finch (1 m sur 3 m) et l'Oxer (2,80 m). Enfin, il lui faudra aborder une ligne droite qui n'en finit pas, puis le sprint sur le plat de 261 mètres. C'est là que se produisent souvent des renversements de situation. Où un cheval détaché se met d'un seul

Pour le grand alezan, pas de problèmes de ce genre, il semble pouvoir continuer des kilomètres

imperturbable, puissant et domina teur. Pourtant, il fera encore trembler ses supporters et son mentor, qui explique : « J'ai toujours peur qu'il me fasse une bêtise. Il est tellement brusque. Il risque toujours de se blesser lui-même dans son action. Il péche parfois par excès de facilité, trop conscient de ses moyens. Il ne regarde pas plus les gros obstacles que les petits sur lesquels il se néglige parfois. •

Pour toutes ces raisons, le récital du soliste vaudra le déplacement : il y a quelques années, les diri-geants de la Société de steeple-chase de France, pour ramener du public sur leurs hippodromes, souffrant comme tous les sports d'une crise, avait trouvé un slogan simple à l'adresse des turfistes : « Venez voir sauter vos 5 francs. » Ils peuvent l'adapter aux circonstances et annoncer: - Venez voir sauter Katko », avant qu'il ne soit statufié à l'entrée de l'hippodrome.

Une rencontre ministérielle à Varsovie

# Les pays socialistes divisés sur le recours au professionnalisme

sports de ces pays qui s'est ouverte, jeudi 16 novembre à Varsovie, avec la participation de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie, de la Corée du Nord, de Cuba, de la Mougolie, de la RDA, de la Roumanie, de la Hongrie, du Vietnam, de l'URSS et de la Pologne. L'URSS, la Pologne et la Hongrie se sont ouvertement prononcées pour une profonde modification des structures du sport, préconisant une profonde décentralisation de sa gestion pour la confier non plus à la toutepuissance de l'Etat, mais aux clubs. Elles ont exprimé leur volonté d'introduire chez elles le professionnalisme et la commercialisation du sport en faisant appel à des

Le ministre polonais, M. Alek-GUY DE LA BROSSE | sander Kwasniewski, a estimé que | le sport professionnel et sa « com-

Les clivages politiques dans les pays socialistes se sont retrouvés à la conférence des ministres des mercialisation » prenaient de plus pays socialistes pays socialistes des mercialisation » prenaient de plus d'ampleur. En consélui, les pays socialistes des mercialisation » prenaient de plus pays socialistes des mercialisation » prenaient de plus pays socialistes de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus listes se devaient de « réviser » leur approche pour se mettre au dianapour assurer le développement des activités sportives. Ainsi, ce même jour à New-York, l'URSS a adhéré an Conseil mondial de la boxe (WBC), l'une des quatre grandes associations qui gérent les combats

> En revanche, les pays - conservateurs », tels Cuba et la Roumanie, ont déclaré leur ferme opposi tion an sport professionnel, qui selon oux, constitue un « danger » pour les Jeux olympiques. Ce n'est pas l'avis de M. Juan-Antonio Samaranch, président du Comité international olympique, qui était invité à cette conférence. La « commercialisation » du sport est, selon ini, indispensable dans la mesure où nombre de pays éprouvent des difficultés à trouver des ressources pour financer son developpement. Dans l'esprit du présint, ce financement dont cependant s'effectuer sous le contrôle de spécialistes du sport et pas simplement d'hommes d'affaires.

M. Samaranch, qui a invité l'assistance à s'employer à « préserver l'unité » du mouvement olympique, a affirmé en conclusion que «les gouvernements ont le devoir de subventionner le sport, important secteur de la vie de la société ». – (AFP.)

□ TENNIS: Masters féminin. -L'Américaine Martina Navratilova et l'Argentine Gabriela Sabatini se sont qualifiées, jeudi 16 novembre, pour les demi-finales du Masters ris dispraté à New York, en battant respectivement la Yougoslave Monica Seles (6-3, 5-7, 7-5) et l'Américaine Zina Gari son (6-3, 5-7, 6-3).

#### LES HEURES DU STADE

#### **AUTOMOBILISME**

Rallye du RAC. - Demière manche du championnat du monde. Du dimanche 19 au jeudi 23 novembre en Grande-

#### **BASKET-BALL**

Championnat de Françe. Quinzième journée (A 2, Nantes-Cholet, le 18 novembre à 15 heures). **ESCALADE** 

Coupe du monde. -Dimanche 19 novembre à Lyon.

FOOTBALL

toires de la Coupe du monde. Samedi 18 novembre à Tou-

Olympiakos-Auxerre, mercredi-22 novembre à Athènes. Championnat de France.

Monaco-Marseille, metch en retard, mercredi 22 novembre (Canal + à 20 heures).

Coupe de J'UEFA. -

# JEU A XIII

France - Nouvelleilande. – Samedi 18 novembre à Perpignan. TENNIS

Masters féminin. . -

Jusqu'au dimenche 19 novem-

#### bre à New-York.

samedi 18 au dimanche 26 novembre au Japon.

CRÉDIT 9,5 %\* SUR 24 MOIS Crédit au TEG de 9,5 % sur 24 mois avec apport minimum 20 % sur tous les VALUI 3,3 70 JUN 24 IVIUI Crédit au TEG de 9,5 % sur 24 mois avec apport minimum 20 % sur tous les véhicules d'occasion. Ex.: montant financé 10 000 F, 1° échéance 579,14 F (dont 120 F de perceptions forfaitaires), 23 échéances de 459,14 F. Coût véhicules d'occasion. Ex.: montant financé 10 000 F, 1° échéance 579,14 F (dont 120 F de perceptions forfaitaires), 23 échéances de 459,14 F. Coût véhicules d'occasion. Ex.: montant financé 10 000 F, 1° échéance 579,14 F (dont 120 F de perceptions forfaitaires), 23 échéances de 459,14 F. Coût véhicules d'occasion. Ex.: montant financé 10 000 F, 1° échéance 579,14 F (dont 120 F de perceptions forfaitaires), 23 échéances de 459,14 F. Coût véhicules d'occasion. Ex.: montant financé 10 000 F, 1° échéance 579,14 F (dont 120 F de perceptions forfaitaires), 23 échéances de 459,14 F. Coût véhicules d'occasion. Ex.: montant financé 10 000 F, 1° échéance 579,14 F (dont 120 F de perceptions forfaitaires), 23 échéances de 459,14 F. Coût véhicules d'occasion. Ex.: montant financé 10 000 F, 1° échéance 579,14 F (dont 120 F de perceptions forfaitaires), 23 échéances de 459,14 F. Coût véhicules d'occasion. Ex.: montant financé 10 000 F, 1° échéance 579,14 F (dont 120 F de perceptions forfaitaires), 23 échéances de 459,14 F. Coût véhicules d'occasion. Ex.: montant financé 10 000 F, 1° échéance 579,14 F (dont 120 F de perceptions forfaitaires), 23 échéances de 459,14 F. Coût véhicules d'occasion. REPRISE ARGUS + 5000 F ou 5000 F minimum de votre véhicule si vous le possédez dépuis au moins CRÉDIT FESTIVAL\* Partez et payez-le dans 3 mois. Crédit sur tous les V.O. de 12 à 36 mois et 48 mois sur les véhicules crédit sur tous les V.O. de 12 à 36 mois et 48 mois sur les véhicules credit sur tous les V.O. de 12 à 36 mois et 48 mois sur les véhicules credit sur tous les V.O. de 12 à 36 mois et 48 mois sur les véhicules credit sur tous les V.O. de 12 à 36 mois et 48 mois sur les véhicules credit sur tous les V.O. de 12 à 36 mois et 48 mois sur les véhicules credit sur tous les V.O. de 12 à 36 mois et 48 mois sur les véhicules credit sur tous les V.O. de 12 à 36 mois et 48 mois sur les véhicules credit sur tous les V.O. de 12 à 36 mois et 48 mois sur les véhicules credit sur tous les V.O. de 12 à 36 mois et 48 mois sur les véhicules credit sur tous les V.O. de 12 à 36 mois et 48 mois sur les véhicules credit sur tous les V.O. de 12 à 36 mois et 48 mois sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit sur les véhicules credit UNCUI I PED I VAL Partez et payez-le dans 3 mois. Crédit sur tous les V.O. de 12 à 36 mois et 48 mois sur les véhicules

Garantie OR et OR Privilège de moins de 3 ans. Apport comptant minimum 10 %. Ex.: montant emprunté 25 000 F sur 36 mois. 1º échéance 1 210,41 F (dont 240 F de nementions forfaitaires) 33 échéances de 970,41 F. TEG 17,85 %. Coût total : 33 233,94 F. CRÉDIT TOTAL \* Crédit total 6 à 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois. 1<sup>rd</sup> mensualité de crédit total 6 à 48 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois. 1<sup>rd</sup> mensualité de crédit total 6 à 48 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois. 1<sup>rd</sup> mensualité de crédit total 6 à 48 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois. 1<sup>rd</sup> mensualité de crédit total 6 à 48 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois. 1<sup>rd</sup> mensualité de crédit total 6 à 48 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois. 1<sup>rd</sup> mensualité de crédit total 6 à 48 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois sur tous les v Garantie UK et UK Privilège de moins de 3 ans. Apport comptant minimum 10 %. Ex. : montant emprun. 240 F de perceptions forfaitaires), 33 échéances de 970,41 F. TEG 17,85 %. Coût total : 33 233,94 F. Crédit total 6 à 36 mois sur tous les véhicules d'occasion. Ex. : montant financé 30 000 F sur 36 mois. 1º mensualité de 1 322,31 F (dont 240 F de perceptions forfaitaires) et 35 mensualités de 1 082,31 F. TEG 17,85 %. Coût total : 39 203,16 F. Crédit total 6 à 48 mois sur tous les 1 322,31 F (dont 240 F de perceptions forfaitaires) et 35 mensualités de 1 082,31 F. TEG 17,85 %. Coût total : 39 203,16 F. Crédit total 6 à 48 mois sur tous les véhicules d'occasion (Garantie OR ou OR Privilège de moins de 3 ans. CHOIX - GARANTIES Un très grand choix de voitures d'occasion sèlectionnées bénéficiant toutes d'une Garantie Renault Occasions :

CHOIX - GARANTIES Un très grand choix de voitures d'occasion sèlectionnées bénéficiant toutes d'une Garantie Renault Occasions : Garantie Contrôle Sécurité 3 mois, pièces, ou Garantie OR 6 ou 12 mois, pièces et main-d'œuvre, kilométrage illimité.

\* Sous réserve d'acceptation du dossier par la DIAC. S.A. au capital de F. 321 490 700 - 27-33, quai Le Gallo - 92512 Boulogne Cedex RCS Nanterre 8 702 002 221.

\* Sous réserve d'acceptation du dossier par la DIAC. S.A. au capital de F. 321 490 700 - 27-33, quai Le Gallo - 92512 Boulogne Cedex RCS Nanterre 8 702 002 221. CHEZ TOUS LES CONCESSIONNAIRES RENAULT

----

The Residence of

عجاهات والمتعاور

Section 1998

and the second second

en er en som ek

egen and the second re-

200 200 200

TO SEE

·--

organization and a second

mit in tal x ma 海

William F. Colored Laboration

State of the

State of the second of the

Trans.

gate . No const 20 and 23- 34 "TE -22 STATE OF THE PERSON THE PERSON

Armie Lake

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

in out the

interior

45 41.45% Harris B.

<del>ٷٷ</del>ڎڎڎؽ؞ ت C. C. COLUMN \* 5 17 TE TE TEST C. Carage

Ē. .

المتحاديق

en (187) en en akti 🗗

ガータスタス オー・一場 海

. 3 - 3-

M. Fag.4

de Care, 2

1 15 E 15 E

thouvelle route Spirit die spirit was not an AL TOO TO TO SHAPE

A Lawrence of the Contract Theres de dollars The Has Michigan A MAYON OF Age Carling Street A SECTION OF SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION S in thirt co AP SUPERIOR

us an profession

يناديج ججانا

the section of

NEW TO -

1874 E. .

and and is

Marine ...

Se see

jagir ....

Gardin to 1 to 10

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

De de la

% ±same ...

A. 5-4

برسيعيه

38 La CEE et la politique méditerranéente - Les résultais de Volvo

38 Texas Air commande quarante Airbus 39 à 42. Une nouvelle donne pour la RDA 46 Rumeurs sur Eurotunnel ..47 Bourse .....

#### BILLET

### L'Afrique quand même?

La rupture spectaculaire des pays de l'Est avec le communisme fera-elle oublier la lutte du tiers-monde, de l'Afrique en particulier, contre le sous-développement et la pauvreté ? La question avait affleuré en juillet au lendemain du sommet de l'Arche, lorsous les sept grands s'étaient mobilisés en faveur de la Hongrie et la Pologne. traitant avec condescendance l'initiative du « contre-sommet » lancée autour des sept pays les plus pauvres de la planète.

L'installation d'un gouvernement issu de Solidarité en Pologne, le sabordage du Parti communiste à Budapest et les brèches ouvertes dans le mur de Berlin ont été, ces derniers mois, autant de coups de théâtre qui ont redonné vie au dialogue Est-Ouest, au prix d'une relation Nord-Sud, il est vrai, dejà bien distandue. Les Etats, les chefs d'entreprise et jusqu'aux organisations non

gouvernementales (ONG) se demandent s'il n'est pas temps de reconsidérer leur politique, leurs investissements, leurs aides, dans les pays pauvres. Une pierre venue de l'Est dans le jardin de l'Afrique. Souciouse d'équité et sentant

monter la pression du tiers-monde à l'approche de la renégociation des accords de Lomé entre la CEE et soixante-six Etats d'Afrique, des Caralbes et du Pacifique, la France a annonce jeudi 16 novembre la création, dès le premier semestre 1990, d'un fonds de garantie pour encourager les investissements privés sur le continent noir. Selon M. Jecques Pelletier, ministre de la coopération, ce fonds qui doit démarrer avec quelque 50 millions de francs traduit la volonté du couvernement francais de ne cas abandonner son aide au développement à l'Afrique au profit de l'Est.

Alibi ou conviction ? Les échecs des politiques d'aide au tiers-monde enregistrés cas demières années incitent de nombreux experts de la coopération à prôner des actions Etats d'Afrique, soigneusement sélectionnés, qu'un soutien global. Les craquements à l'Est vont sans doute accroître l'urgence de ces

#### Après la décision de la Commission de Bruxelles

## L'Europe contre Renault

Après que la Commission de Bruxelles eut accordé un délai de trois mois à la France pour se mettre en règle avec les engagements de restructuration de Renault pris en 1988 (le Monde du 17 novembre), M. Pierre Bérégovov a indiqué. ieudi 16 novembre, qu'il était devenu nécessaire de « clarifier les positions françaises avec la Commission auropéanne » sur le problème du traitement des dossiers des entreprises publiques et privées.

« Il faut que l'on s'explique, a poursuivi le ministre de l'économie, afin que par un biais ou per un autre, on ne remette pas en cause le statut des entreprises publiques prévu dans le traité

se faire contre la première entre-prise française, Renault? La décision prise, mercredi 15 novembre, par la Commission de Bruxelles, de refuser à la France un désendettement de la Régie de 12 milliards de francs sans réductions parallèles de ses capacités de production pose la question au grand jour. Renault sert à nouveau de symbole, et ce n'est sans doute pas bien bon pour cette entreprise, qui en a trop souffert par le passé.

Les contradictions sont désor-mais trop fortes pour qu'on évite encore la question de la politique industrielle des Douze. Les problêmes de concurrence, avec le débat actuel sur le contrôle des fusions, celui de l'ouverture des frontières avec le débat sur - l'Europe forteresse », et celui du régime des aides d'Etat avec le débat concernant Renault, mais hier Pechiney, Alfa-Romeo, Rover, etc... provoquent pertes de temps, compromis boiteux et rancunes croissantes.

deux dernières prises de com-mandes de paquebot, M. Evin indi-quait que le conflit an chantier

était de nature salariale et sociale

et que « seules des réponses sala-riales dont la responsabilité

incombe à l'entreprise, et à elle

seule, doivent être trouvées ».

Evin décharge le gouvernement de sa responsabilité!., ont affirmé

demander des explications ».

contres avec le conciliateur.

européen du début décembre veuille trancher, enfin, sur l'Europe monétaire et mette les capitales - en particulier Londres et Bonn - face à leurs responsabilités. En matière industrielle, il est dommage que M. Roger Faurenz, ministre français de l'industrie, n'ait pas profité des six mois de présidence française de la Communanté pour qu'il en soit de même dans son domaine. L'échec sur le dossier Renault vient d'abord de là.

Sir Leon Brittan, commissaire européen chargé de la concurrence. a raison d'un point de vue juridique. La France n'a pas tenu ses engagements. M. Madelin avait promis, en mars 1988, de changer le statut de la Régie pour la trans-former en société anonyme. Bruxelles interprétait cette opération comme une volonté de rapprochement du droit commun et des règles normales de concurrence. M. Fauroux a abandonné cette pro-

M. Madelin avait joint au dossier envoyé à la Commission le plan à moyen terme de Renault, qui prévoyait, à l'époque, des fermetures de sites et des réductions de capa-cités (15 % pour les voitures, 30 % pour les camions). Bruxelles a reçu ce qu'on appelle à Paris uhe « amexe » comme un engagement des Français pris, en échange des 12 milliards. Or, ces réductions n'ont été effectuées qu'à 40 %, selon Sir Brittan (4 % de réduction des capacités pour les autos et 9 % pour les camions). Même si l'on pent contester les méthodes de cal-cul des experts bruxellois, le fait n'est nié par personne que « l'enga-gement » n'a pas été tenu à 100 %.

#### Des sous-capacités flagrantes

Or, précisément, l'argument les syndicats. Ils ont alors invité les majeur des Français est là : manifestants à retourner à la per-M. Rocard, qui a pris en charge le manence du ministre « pour dossier, a raison d'un point de vue économique. A qui fera-t-on croire Mais, devant les portes fermées, la qu'il est bon pour l'Europe que Renault ferme des capacités, alors manifestation s'est dirigée vers la sous-préfecture, où l'intersyndicale que la demande est désormais telle a appris qu'elle se verrait notifier que tous les constructeurs mandans la soirée le calendrier des renquent d'autos? L'industrie n'est pas en surcapacité, mais en souscapacité flagrante. En outre, La CGT réaffirmait jeudi soir Bruxelles laisse les Japonais bâtir que l'union syndicale devait rester des usines en Grande-Bretagne : ferme sur ses revendications ~ Bloquer Renault, n'est-ce pas, dans le contexte actuel, faire leur lit?

Sans doute trouvers-t-on un compromis. Les experts des deux parties vont réestimer les ferme-Paris l'accepte, la Régie devra rembourser une partie des 12 milliards inversement proportionnelle à l'exécution des promesses.

> ERIC LE BOUCHER Lire la suite page 38

## Aux Chantiers navals de Saint-Nazaire

### La nomination d'un conciliateur pour renouer les fils du dialogue

Correspondence

La désignation le jeudi 16 novembre par M. Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, de M. Paul Bouchet, conseiller d'Etat, comme conciliateur dans le conflit qui affecte les Chantiers de l'Atlantique depuis maintenant huit semaines, a permis de contenir Pexaspération des métallos nazai-riens. Mais l'intersyndicale CGT, CFDT, FO se demande quelle sera la marge de manœuvre du conciliateur. La première rencontre entre M. Rouchet, les syndicats et la direction du chantier était prévue pour samedi à Saint-Nazaire.

#### Silence prudent de la direction

L'intersyndicale a appris la désignation de M. Bouchet alors qu'elle était reçue à la permanence locale du ministre de la santé. M. Claude Evia, qui est élu de Saint-Nazaire, lorsque les manifestants pique-niquaient dans l'hôtel de ville, les syndicats prenaient connaissance du communiqué du ministre de la santé, Rappelant l'aide financière E. F. du gouvernement à l'occasion des

dont celle des 1500 francs d'augmentation mensuelle. - la CFDT se contentant « d'insister sur la nécessité d'une revalorisation côté, la direction locale du chantier, qui jusqu'ici rappelait de manière péremptoire qu'elle ne discuterait pas sur les salaires, s'est réfugiée dans un prudent silence, pour ne pas, dit-elle, e gêner la

mission du conciliateur

#### Commerce extérieur français

## Déficit record en août

Le déficit du commerce extérieur de la France s'est fortement creusé en août, atteignant, après correction des variations saisonnières, 9,3 millierds de francs : un record absolu depuis septembre 1982.

Les mouvements de grève ont pen-dant des semaines retardé la publica-tion des chiffres relatifs aux échanges commerciaux. Cenx-ci sont maintenant connus, et ils sont très mauvais. En données brutes, le déséquilibre importations-exportations apparaît modéré (3,8 milliards de francs), mais les échanges durant ce mois d'ét sont réduits et donc peu significatifs. Les importations, par exemple, se sont limitées à 77,4 milliards de francs contre 94,7 milliards en juillet. Les chiffres corrigés des variations saisonnières indiquent beaucoup mieux la tendance réelle : les importations. Celles-ci, pour la deuxième fois, dépassent les 100 milliards de francs, en progression de 4% par rapport à juillet et de 13% par rapport à août

1988. Les exportations ont tendance à plasonner, étant même inférieures en août à leur niveau moyen du premier semestre. Par rapport à août 1988, les ventes de la France progressent de 12,3 %. L'essentiel de l'aggravation du déficit d'août s'explique par le com-merce des produits manufacturés déficitaire de 10,1 milliards de francs en août, record absolu, contre 3,5 milliards de francs en moyenne mensuelle durant l'année dernière. Si l'excédent agro-alimentaire reste satisfaisant (+ 3,5 milliards de francs contre 3,3 milliards en moyenne mensuelle 1988), le déficit du poste «énergie» s'est lui aussi creusé: - 6,9 milliarde de francs contre - 5.5 milliards de francs en moyenne mensuelle 1988.

C'est avec la RFA et le Japon que nos échanges se sont le plus détériorés, tandis que nos excédents égard de la Grande-Bretagne se réduisent.

Il est évident que si le déficit record d'août se confirmait au cours des mois suivants, le gouvernement devrait prendre des mesures pour freiner les

#### Nette réduction du déséquilibre commercial américain en septembre

en milliards de dollars (données corrigées des variations saisonnières)



Source : Département du commerce chiffres FAB/FAB

Exportations en hausse, importations en baisse, c'est par ce double mouvement vertueux que s'explique la nette réduction du déficit commercial américain au mois de sepaoût. Ce chiffre est le plus faible depuis décembre 1984 et il surpris en bien les analystes qui prévoyaient plutôt un déficit de 9 milliards. Sur les neuf premiers mois de l'année, le déficit cumulé du commerce extérieur américain a été de 80,41 milliards de dollars, contre 87,93 milliards pour la même période de 1988, solt une baisse de 8,5 %, précise le communiqué du département du commerce. En septembre. les exportations ont progresse de 1,9 % è 31,1 milliards ce qui s'explique par une forte augmentation des ventes d'équipements aéronautiques, tandis que les importations ninuaient de 3,9 % per rapport à soût, à 39,1 milliards. Depuis le début de 1989, les exportations ont augmenté de 14,5 % et les importations de 8,2 %.

#### Un projet du gouvernement thailandais

## Une nouvelle route entre le Moyen et l'Extrême-Orient

Le gouvernement thailandais devrzit donner, lundi 20 novembre, le coup d'envoi d'un projet de physieurs milliards de dollars destiné à ouvrir une nouvelle route entre le Moyen et l'Extrême-Orient, évitant ainsi aux cargos le détour, jusqu'ici inévitable, par la détroit de Malacca et Singapour.

> BANGKOK de notre envoyée spéciale

Nommé «Southern Seaboard», le projet du gouvernement thatlandais consiste, nous a expliqué, mer-credi 15 novembre, M. Korn Tabaransi, ministre chargé du pétrole, du tourisme et des investis à créer, de part et d'autre de la péninsule reliant la Malaisie et Singapour an continent asiatique, deux terminaux pétroliers et gaziers ainsi que deux complexes de raffinage et de pétrochimie. Ceux-ci seraient reliés par un double oléoduc, une autoroute et un chemin de fer. Dans une première phase, ce projet ne concernerait que le pétrole brut, les produits étroliers on pétrochimiques, mais il pourrait être étendu au transport de marchandises, court-circuitant sinsi partiellement Singapour.

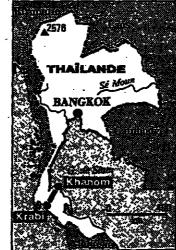

Du côté ouest, le terminal, les raffineries et les usines pétrochimiques seraient installées dans la province de Krabi, an nord de Pukho capitale touristique de la Thatlande. Ils pourraient recevoir le perrole brut venant du Golfe par l'océan Indien, qui serait trans-porté en l'état ou après transformation vers le côté est, à Khanom, d'où il répartirait vers le Japon par la mer de Chine. A Khanom, serait également installé un second centre

pétrochimique basé sur l'utilisation du gaz extrait d'un champ équivalent à celui de Lacq, situé en mer, au sud du golfe de Thailande, que le groupe français Total doit met-tre en exploitation à partir de 1993.

Le gouvernement a créé, il y a deux mois, un comité spécial, présidé par le premier ministre, chargé d'étudier la faisabilité et de suivre la mise en œuvre du projet, qui se réunira lundi 20 novembre pour la première fois et devrait donner, selon M. Korn, le coup d'envoi officiel. Le cost de l'ensemble n'a pas encore été estimé, la senle construction des raffineries et des complexes pétrochimiques étant évaluée à 2 milliards de doi-

#### Priorité au secteur privé

Les études se poursuivent, en liaison avec le Moyen-Orient et le Japon, premiers concernés. En tout état de cause, a précisé M. Korn, le gouvernement entend laisser la mise en œuvre au secteur privé. Le gouvernement et les compa-gnies nationales ne seront pas l'investisseur dominant. Il [le goument] encouragera le secteur privé à réaliser les investissements des deux côtés de la péninsule », 2-1-il déclaré.

Ce projet ambitieux présente pour la Thailande, en plein boom économique, un triple avantage. Il confirme le désir du pays de devenir le pôle économique de la partie nord de l'Asie du Sud-Est (l'Indochine), jouant à l'égard du Viet-Nam, du Laos, de la Birmanie, Nam. du Laus, de la bilitatie, voire du Cambodge, le même rôle que Singapour à l'égard de la Malaisie, des Philippines et de l'Indonésie. Par ailleura, il permettrait de créer une nouvelle zone de développement industriel au Sud et de désengorger Bangkok, d'ores et déjà saturé du point de vue des infrastructures. Enfin il pourrait nourir les ambitions pétrochimiques de la Thailande, qui vent devenir, selon M. Korn, « le premier fournisseur de bases pétrochimiques en Asie du Sud-Est ».

De façon plus générale, ce pro-jet, s'il vient à jour, devrait permet-tre de prendre le relais de Singa-pour, premier port pétrolier de l'Asie, où, compte tenu du dévelop-pement accéléré de la région, les capacités de transit, et surtout de raffinage et de transformation, sont déjà saturés. Il témoigne de l'envo-lée de la demande pétrolière dans toute la région Asio-Pacifique, où la consommation augmente depuis deux ans de 7 % par an en moyenne, avec des hausses records an dernier de 20 % en Corée, de 15 % en Thallande, de 12 % à Talwan.

VERONIQUE MAURUS

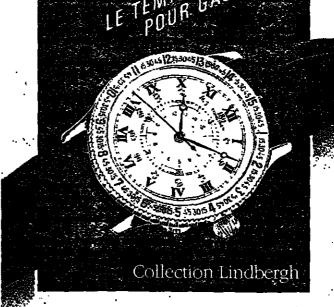

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Services de l'Etat

#### **AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE**

En application d'un arrêté interpréfectoral en date des 23, 27 et 30 octobre 1989, il sera procédé à une enquête publique portant sur : - le déclassement de la catégorie des routes express :

 de la section LEMPDES – MASSIAC-NORD sur le territoire des communes de LEMPDES, ST-GERON, LEOTOING, LORLANGES, ESPA-LEM, GRENIER-MONTGON (Haute-loire); • de la section MASSIAC-NORD - SAINT-FLOUR SUD sur le territoire

MASSIAC, BONNAC, ST-PONCY, ST-MARY-LE-PLAIN, VIEILLES-PESSE, MENTIERES, COREN, ST-FLOUR, SAINT-GEORGES (Can-

- le classement de la route nationale 9 dans la catégorie des autoroutes entre le diffuseur de la RD 137 (communes de PERIGNAT-LES-SARLIEVE (département du Pny-de-Dôme) et le diffuseur de SAINT-FLOUR SUD (commune de SAINT-GEORGES, département du Cantal)

PERIGNAT-LES-SARLIEVE, LA ROCHE-BLANCHE, LE CREST, TALLENDE, VEYRE-MONTON, LA SAUVETAT, AUTHEZAT, MONTPEYROUX, COUDES, SAUVAGNAT-STE-MARTHE, ST-YVOINE, ISSOIRE, LE BROC, LE BREUIL-SUR-COUZE, ST-GERMAIN-LEMBRON, BAULIEU, CHARBONNIER-LES-MINES, MAUILIEUT DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE LE DESCRIPTION DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L'AUTRE DE L

LEMPDES, ST-GERON, LEOTOING, LORLANGES, ESPALEM, GRENIER-MONTGON (Haute-Loire);
MASSIAC, BONNAC, ST-PONCY, ST-MARY-LE-PLAIN, VIEILLES-PESSE, MENTIERES, COREN, ST-FLOUR, SAINT-GEORGES (Can-

Le dossier de cette opération sera déposé avec les pièces à l'appui à LA PRÉFECTURE DU PUY-DE-DOMÉ, siègé principal de l'enquête, pendant 24 jours consécutifs du 28 novembre 1989 au 21 décembre 1989 inclus. A la même date et pendant le même délai, un dossier d'enquête et un regis-A la maine une et pennant le meme ueun, un tossier d'enquete et un regis-tre subsidiaire seront déposés dans les préfectures de la Haute-Loire et du Cantal et dans les mairies concernées par le projet. Toute personne pourra en prendre comaissance les jours et heures d'ouver-ture des préfectures et des mairies, à savoir :

DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME PRÉFECTURE DU PUY-DE-DOME : du lundi au vendredi de 9 h à

PERIGNAT-LES-SARLIEVE : du lundi au vendredi de 11 h à 12 h 30 et le LA ROCHE-BLANCHE: lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 11 h et

de 15 h à 17 h, mardi de 15 h à 18 h 30; LE CREST: lundi et vendredi de 16 h à 19 h, mercredi de 9 à 12 h et de TALLENDE: hindi de 16 h à 18 h, mardi de 16 h à 19 h, jeudi et vendredi

VEYRE-MONTON: du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h; le samedi de 9 h à 12 h; LA SAUVETAT : handi de 13 h 30 à 15 h 30, mercredi de 9 h 30 à 11 h 30,

rendredi de 16 h 30 à 18 h 30 ; AUTHEZAT : lundi et mercredi de 17 h à 19 h, mardi et jeudi de 14 h à 16 h. vendredi de 10 h à 12 h : MONTPEYROUX : lundi de 14 h à 16 h, samedi de 14 h à 16 h, mercredi

COUDES: du lundi su vendredi de 17 h 30 à 19 h 30; SAUVAGNAT-STE-MARTHE : lundi et vendredi de 18 h à 19 h, mercredi

SAINT-YVOINE: mardi de 9 h à 11 h, jeudi et vendredi de 17 h à 19 h; ISSOIRE: du hundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30; LE BROC: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h; LE BREUIL-SUR-COUZE: mardi et jeudi de 16 h à 19 h, mercredi et

ST-GERMAIN-LEMBRON : hundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h, hundi mardi, mercredi, jeudi de 13 h 30 à 17 h 30, samedi de 9 h à 12 h; BEAULIEU: lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 15 h;

CHARBONNIER-LES-MINES: hundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à MAURIAT : handi et jeudi de 17 h à 19 h, vendredi de 10 h à 12 h;

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE PRÉFECTURE de la HAUTE-LOIRE : lundi au jeudi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 17 h ; vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 30 ;

LEMPDES: du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, samedi de ST-GERON: mardi de 16 h à 18 h, vendredi de 9 h à 12 h; LEOTOING: mercredi de 14 h à 16 h, samedi de 9 h à 11 h;

LORLANGES: mardi de 9 h à 11 h, samedi de 16 h 30 à 18 h 30; ESPALEM: hundi de 17 h 30 à 18 h 30, mercredi de 10 h à 12 h, vendredi GRENIER-MONTGON: samedi de 14 h à 16 h;

DÉPARTEMENT DU CANTAL PRÉFECTURE DU CANTAL: du lundi au jeudi de 9 h à 11 h 45, et de 14 h 15 à 17 h 15, vendredi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h 15 à 16 h 15;

MASSIAC: da hadi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, samedi de BONNAC: lundi et mercredi de 8 h à 12 h, vendredi de 8 h à 11 h;

SAINT-PONCY: handi de 14 h à 17 h, jeudi de 9 h à 12 h, samedi de 14 h à SAINT-MARY-LE-PLAIN: mercredi de 10 h à 12 h, dimanche de 10 h à

VIEILLESPESSE: dimanche de 9 h à 12 h; MENTIERES: mercredi et dimanche de 9 h à 11 h;

COREN: mercredi de 14 h 30 à 16 h 30; SAINT-FLOUR: handi, mardi, mercredi, jeu 18 h, vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h; jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à SAINT-GEORGES: hundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. dimanche de 9 h à 12 h:

Pendant le délai d'enquête, les observations éventuelles peuvent être consi guées directement sur les registres d'enquête. Elles pourront être également adressées par écrit su Président de la commission d'enquête à la préfecture du Puy-de-Dôme (Bureau du contentieux et du droit des sols, 18, boulevard Desaix. 63033 Clermont-Ferrand Cedex) qui devra les annexer au registre

En outre, le 15 décembre 1989, les membres de la commission d'enqu entendront personnellement toutes les personnes ayant des observations à formuler sur le projet aux lieux et heures suivants : Préfecture du PUY-DE-DOME : Bureau du contentieux et du droit des sols,

porte 515 de 9 h à 11 h et de 13 h 30 à 16 h. M. ARNAUD François (Président), géomètre expert foncier DPLG. Préfecture de la HAUTE-LOIRE : de 14 h à 16 h 30.

M. JACQUIER Edmond, directeur départemental de l'équipement hono-

Préfecture du CANTAL : de 9 hà 11 h

M. AUNOS Jean, inspecteur central des impôts en retraite.

Dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'eaquête, soit au plus tard le 21 janvier 1990, le Président de la commission d'enquête trans-mettra l'ensemble des dossiers, y compris les registres, son rapport de fin d'enquête et ses conclusions motivées à M. le Préfet de la région d'Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme (D.D.E.).

Toute personne physique ou morale concernée pourra avoir communication des conclusions motivées de la commission d'enquête en adressant une demande à la Direction départementale de l'équipement, service du Réstau national, 7, rue Léo-Lagrange, 63033 Clermont-Ferrand Cedex.

En outre, la copie des conclusions de la commission d'enquête sera mis à la disposition du public dans les préfectures, les sous-préfectures et les mairies concernées par le projet pendant un an à compter de la date de la ciôture de

## **ECONOMIE**

Jugeant le dispositif de 1976 obsolète

## La Commission européenne veut réformer la politique méditerranéenne

Les accords de la CEE avec les pays méditerranéens ne sont plus adaptés aux enjeux actuels : tel est le sens de la communication transmise, vendredi 17 novembre, par la Commission européenne aux gouvernements membres. Les ministres des affaires étrangères des Douze se saisiront. kındi 27 novembre, du document de Bruxelles, qui pourrait, selon le souhait de M. Abel Matutes, commissaire chargé du dossier, aller devant le Conseil européen de Stras-

BRUXELLES (Communautés européennes)

de notre correspondant

Depuis 1976, la Communauté est liée avec onze des quatorze pays tiers riverains de la Méditerranée (PTM) par des accords de coopération (1). Ces derniers pré-voient le libre accès, à quelques facturés au marché européen et un régime préférentiel à l'importation pour les produits agricoles. Les Douze accordent aussi une aide financière sous forme de subventions et de prêts de la Banque euroséenne d'investissements (5,5 milliards de francs en faveur du Maghreb pour la période 1987-

Jusqu'ici, personne ne remettait réellement en cause l'ordre établi il y a une quinzaine d'années. Maintenant - comme si les événements en Europe de l'Est devaient aussi modifier les relations de la CEE avec ses partenaires traditionnels la Commission affirme : « Le dispositif instauré dans les années 70 ne répond plus, dans ses modalités et dans son ampleur, aux besoins des années 90 ». « En aucun cas, poursuit le document, il ne peut représenter une réponse suffisante aux enjeux politiques, économi

A l'appui de sa thèse, l'exécutif de la CEE aligne une série de facteurs courant à « une instabilité considérable » : une population en très forte augmentation (5 millions

économique insuffisante pour permettre un relèvement du niveau de vie (sept fois inférieur à celui des Douze), une dette extérieure de 190 milliards de dollars, la difficulté pour les pays des rives sud et est de nourrir leurs populations (importations annuelles de céréales de l'ordre de 20 millions de

#### Troisième client quatrième fournisseur

Ces données inquiètent d'antant plus Bruxelles que les Etats médi-terranéens représentent le troisième client et le quatrième fournisseur de la CEE, qui a affiché, ex 1988, un excédent commercial de 37 milliards de francs, sans comp-ter que l'Europe est le débouché naturel, note le document, des n'ont pu honorer leurs engageimmigrés des PTM (cinq millions résident légalement dans la Communauté).

Face à cette situation, la Commission demande aux Douze « de ne pas laisser se creuser de tels

méridionaux. » Visiblement encouragé par les progrès vers la démopays, l'exécutif communantaire milite pour une réforme économique en profondeur, - condition essentielle de leur stabilité politi-

Bruxelles ne voit pas d'autre option que « le renforcement du processus d'ajustement et une amélioration du volume de finan cement », sans toutefois donner de chiffres. Pour pallier les conséquences sociales des programmes d'ajustement, un plan d'approvi-sionnement alimentaire devrait être mis en place. Les financements bancaires commerciaux devraient être encouragés pour les pays qui ont pu assurer le service de la dette, et des formules de rééchelonnement proposées à ceux qui

**MARCEL SCOTTO** 

(1) La Turquie bénéficie d'un accord d'association depuis 1963, et les Donze n'ont pas conche d'accord avec la Libye et l'Albanie.

#### INDUSTRIE

L'explosion du marché aéronautique international

#### Texas Air commande quarante Airbus

de notre correspondent Plus de cinq mille appareils et 250 milhards de dollars : tels sont les ordres de grandeur du marché d'ici à l'an 2000. D'ici là, les grands constructeurs que sont Boeing, McDonnell et Airbus Industrie s'efforcent de satisfaire les commandes des compagnies, notamment américaines, qui font la queue pour acheter des avions.

Le 15 novembre, Delta Airlines annonçait qu'elle envisageait de commander à Boeing et à McDon-nell Douglas un total de deux cent soixante appareils, dont une cen-taine en commande ferme. Un contrat qui avoisine les 10 milliards de dollars. Le lendemain, Texas Air, la compagnie de Frank Lorenzo, répliquait en annonçant la commande ferme de dix Airbus A-330 (un biréacteur) et autant quadriréacteur long-courrier).

Cette transaction de 4,5 milliards de dollars, destinée à doter en fait sa filiale Continental Airlines, comporte également une option sur dix appareils de chaque version. Mais d'autres compagnies du groupe de Frank Lorenzo, notamment Eastern Airlines, qui, après une longue traversée du désert, conséquence du dur conflit qui a opposé Frank Lorenzo à ses pilotes, refait surface, pourraient également bénéficier de cette

Lors d'une conférence de presse commune réunissant les dirigeants

ANPE : pas de projet de loi au printemps. — M. Gérard Vanderpotte, directeur général de

l'ANPE, a indiqué, le jeudi

16 novembre, que la réforme de l'Agence nationale pour l'emploi

(ANPE), actuellement en prépa-

ration, ne ferait pas l'objet d'un

projet de loi présenté lors de la ses-

sion parlementaire de printemps (le Monde du 16 novembre). Les

mesures envisagées ne nécessitent

pas l'intervention du législateur et

le statut propre à l'agence ne sera

un décret préciseront la nouveau

statut du personnel qui va être

**EN BREF** 

d'Airbus et de Texas Air, les responsables de cette dernière compagnie, qui détient 20 % mis l'accent sur la meilleure desserte de l'Europe et du Pacifique que la compagnie pourra offrir à l'avenir (le début de livraison de ces appareils est prévu pour février 1993). De son côté, M. Jean Pierson, directeur général d'Airbus, a mis en avant la complémentarité de sa flotte, un élément qui, selon lui, permet au consortium d'avoir obtenu la commande ferme de quatre cent soixante-six appareils auprès de douze clients nord-américains.

Le contrat passé avec Texas Air est le plus important à ce jour pour ces deux types d'Airbus, a-t-il tenn à préciser. Et cette commande vient conforter les prévisions annoncées par le constructeur, qui prévoit de vendre mille appareils toutes catégories confondues - dans le monde d'ici à l'an 2005.

☐ Air France et Aeroflot out auss annoncé l'acquisition d'Airbus. -La compagnie française devrait commander sept appareils A 340-300 et prendre une option sur quatre autres pour des livraisons entre 1994 et 1996. Par ailleurs, d'après le journal Izvestia, la compagnie soviétique et le consortium ouest-européen Airbus-Industrie sont parvenus à un accord sur l'achat en leasing de cinq A 310-300 par Aeroflot, qui devrait recevoir ces avions en 1991 et les payer en dix ou douze ans.

« contrat de progrès », conclu pour

trois ans. L'ensemble devrait être

prêt avant la fin du premier trimes-

□ PRIX : 0,4 % de hausse en

octobre en RFA. - L'Office fédé-

ral des statistiques ouest-allemand

a révisé en hausse son estimation

de l'inflation au mois d'octobre :

0,4 % contre 0,3 % dans l'estima-

tion provisoire. Un changement

technique (nouveau « panier de la

1980) explique cette révision. La

hausse des prix en RFA est égale à

celle de la France depuis le début

En revanche, des circulaires et ménagère » et base 1985 au lieu de

SUR FRANCE INFO

TOUTES LES DEMI-HEURES

Avec Jean-Pietre Gaillard et Christophe Reille

Toute l'information économique et financière

e A 7 h 57, la cióture des grands marchés

TORYO, WALL STREET, PARIS

De 6 heures à 1 heure du matin.

e La Bourse de Paris en direct

e La vie des affaires

négocié avec les parlementaires celle de la France depuis sociaux, ainsi que le contenu du de l'anaée, soit 3,2-3,3 %.

#### Difficultés pour les camions et l'agroalimentaire du groupe suédois

#### Le patron de Volvo présente ses résultats et son dauphin

STOCKHOLM

de notre correspondante

La conjoncture se tasse et elle est même déià en train de tourner : M. Per G. Gyllenhammar, grand patron de Volvo, l'a recon même jeudi 16 novembre à Stockholm en présentant les résultats de son groupe pour les neuf premiers mois de l'année. Les ventes du troisième trimestre sont passées de 22 milliards de couronnes (autant de francs) en 1988 à 19 milliards en 1989, et cela se remarque surtout dans la division camions, qui a perdu quelque 10 % sur les marchés étrangers.

Les voitures, en revanche, se sont mieux comportées que prévu maigré le durcissement de la concurrence en Amérique du Nord et en Europe, et leurs ventes ont même doublé au Japon. Bons résultats aussi du côté des bus, des moteurs pour l'aéronautique, l'industrie et les machines. Mais la division agroalimentaire (Provendor) n'est décidément pas le point fort de Volvo. Avec 65 790 millions de couronnes, le chiffre d'affaires du groupe affiche pourtant une augmentation de 9 % et un bénéfice net de 6170 millions (grâce à la vente d'une société de Provendor au suisse Sandoz), mais la manière de présenter les résultats ayant été modifiée par rapport à l'année der-

nière, la courbe en réalité s'infléchit pour Volvo pour la première fois depuis longtemps. La cause?

baisse en Suède, une augmentation des coûts de production de 900 millions de couronnes par rapport à la période correspondante en 1988 et. toujours, l'abstentéisme qui frappe durement l'indestrie suédoise. « Nos résultats ne sont pas miri-

fiques, mais ils sont encore bons ». constatait M. Gylienhammar, qui a profité aussi de l'occasion pour mettre en scène la présentation surprise à la presse de celui qui sera à terme son successeur à la tête du groupe : M. Christer Zetterberg, PDG depuis un an et demi sculement de la PK-Banken, après vingt aas pasees dans l'industrie fores-tière. Il entrera en fonctions comme PDG de Volvo au printemps prochain, pour ensuite, dans un avenir encore indéterminé, prendre la charge suprême.

La préparation de la succession a-t-elle un lien quelconque avec les rumeurs persistantes (en Suède) de mariage prochain avec Renault? - Non, absolument pas », affirme M. Gyllenhammar, qui souligne aussi que, avec le constructeur français, « il ne s'agit que de discussions très intéresintes mais pas de négociations ».

FRANÇOISE NIETO

### L'Europe contre Renault

Suite de la page 37

On pourra se féliciter du règlement du dossier et de ce que chacun sauve la face. Renault ne sera d'ailleurs pas le dernier à se réjouir de voir cette épine sortie de son pied, au moment où il mêne de délicates négociations de coopération avec Volvo.

Pourtant, lorsque le droit s'oppose aussi nettement à l'intérêt économique, il est temps de modifier la ioi, au moins de la clarifier. En l'occurrence, il s'agit du traité de Rome, qui, en matière indus-trielle, n'a pas été complété par les textes de l'Acte unique. D'inspira-tion libérale, le traité stipule que les aides aux entreprises sont, en théorie, interdites. Mais il y a des exceptions plus ou moins définies dans les textes.

Sur la forme, ce régime d'extrême juridisme laisse la place à toutes les tricheries (aides régionales non fondées, dégrèvements fiscaux, aides camouflées sous des subventions à l'innovation...) et à toutes les interprétations. C'est le cas, en particulier, pour les dota-tions en capital des entreprises publiques, que Paris utilise beaucoup, mais que Sir Leon Brittan conteste par principe, comme vient d'y faire allusion M. Bérégovoy.

Sur le fond, n'est-il pas absorde que Toyota reçoive une aide régionale lorsqu'il s'implante en Grande Bretagne et qu'on punisse Renault de ne pas fermer une

Opacité, impossibilité pour les commissaires de faire la police, illégitimité économique : le régime des aides doit être remis à plat et fondé sur des logiques au moins autant industrielles que juridiques. Entre Paris, qui comeste sans l'avouer des textes qu'il estime trop ilbézaux, Rome, qui les détourne, Bonn, qui se cache derrière les Länder, et Londres, qui s'acharne à ce que les autres les appliquent à la lettre, il faut régler les différends. Renault en est l'occasion.

ERIC LE BOUCHER

D RECTIFICATIF. - Dane l'article publié dans le Monde du 17 novembre sur l'image des syndicats, une erreur de transmission nous a conduit à attribuer le second sondage, publié le 17 novembre, au Nouvel Oiservateur. Ce sondage 2 été réalisé pour le Nouvel Economiste qui l'a publié dans son numéro da 17 novembre.

----Commence of the Commence

past : - - - nestitive Alternative and a 1 42 mags. Paragraphic to the control of 22 Jan 20 Jan 20 2. Table and the second second Many was the feet I stage - marke

ate amos Pany of the age PERSONAL THERES 大学 (1997年 1997年 The second second 18 大学 10 SHE 125 (株 1994) at the same State of the state of The second of the pair 14.55 

is carr spinioned

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon The property of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th

Section 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 to 19 t

A STATE OF THE STATE OF

2 Carlo 200

the property of the second

Secretary same trans

The state of the state of

THE REAL PROPERTY.

THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WAR THE WA

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Section 19 Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of

All Marie Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of

Action of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

And the state of the second Section 1

Section of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta

Trace.

100 CM

10 SON

TV STRANG

COMPANY

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa the second second second second The second section is a second The same of the same The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Service Constitution The same of the same -AL STATE OF SERVICE

## **ECONOMIE**

Une nouvelle donne pour la RDA

## La tentation de l'Allemagne

En économie comme en politique, on attendait l'Europe des Douze en 1993. Vollà que l'on s'inquiète d'une possible émergence, avant cette échéance, d'une nouvelle puissance, germanique. en plein milieu du continent européen. L'ouverture des frontières entre l'Est et l'Ouest - et l'accélération des ávénements en RDA - modifie brutalement la donne. Les incertitudes sont totales. Une seule question : celle du choix de l'Allemagne. L'Europe centrale ou l'Europe occidentale, quel camp les grands « konzerns » ouest-ellemands vont-ils choisir?

CARLEST TO THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

ent reformer

And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

uron de Volto prise

expirate of son dample

Appropriate to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

يوندي المرخوطية

শ্বনাথ ব্যৱস্থা হ'ল লাভ

والمراجع والمتعومين

September 1994 - 1994 -

pas in the contract

a come de

Approximate the second

Er (→ . · · · · · ·

Per la company

Section Control of

**激 大一 \*\*\*** 

The way was

- -- هداد وسابي

general ment

APPROVADE TO

± 45€ -3

and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

All the second second

- Augus

AND THE RESERVE OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON

Antimitation of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

g upper the second

and the -

Charles and the

· ·

A COMPANY

Pour l'économie ouest-allemende, l'Europe centrale offre des atouts importants. A l'Est de la RFA, la zone que constituent la RDA, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, l'Autriche et - dans une certaine mesure la Pologne, - constitue e un grand gisement potentiel de croissance », pour reprendre l'expression de M. Bérégovoy, ministre fran-

cais de l'économie. S'il y a retard économique, il y a matière à rattraper. La demande à satisfaire est énorme, les perspectives de développement bien plus dynamiques qu'à l'Ouest et même qu'au Sud

Troisième facteur qui pourrait faire pencher la balance, les tiens traditionnels de la RFA avec chacun des pays de cette région. Le rideau de fer avait certes contribué à une forte réorientation des flux économiques. Dans les années 50, les petits pays d'Europe centrale avaient été amenés à se recentrer autour de l'Union soviétique. L'Allemagne fédérale devait développer ses échanges avec ses partenaires occidentaux. Les relations bilatérales dans cette région ont été subitement réduites, mais jamais complètement interrompues. La RFA est restée le premier partenaire commercial de chacun de ces petits pays. Depuis une dizaine d'années, les affaires se sont d'ailleurs fortement développées dans des opérations de sous-traitance, de travail à façon ou à l'occasion de la création de sociétés mixtes, en Hongrie par exemple.

Bref, compte tenu des complémentarités, de la culture commune et des traditions persistantes, les économies d'Europe centrale pourraient profiter d'un processus progressif d'intégration. L'industrie ouest-allemande est prête à fournir les équipements nouveaux dont les pays de l'Est ont besoin. Les banques de Francfort pourront organiser efficacement le « fameux » recyclage des excédents quest-allemands actuels vers l'Est.

Economiquement, qu'est-ce que l'Allemagne fédérale peut gagner à préférer jouer le jeu de l'intégration occidentale? Elle a quelques difficultes à y imposer son hégémonie économique. Les perspectives de croissance y sont moins

fortes. Mais il y a la sécurité. Les partenaires sont connus, les règles du jeu aussi. Les liens économiques sont puissants. Il serait dommage de les abi-

A Paris, on estime que les deux voies - un renforcement de l'intégration de l'Europe occidentale et un développement des relations avec les pays de l'Empire à l'Est — ne sont pas incompatibles. En tout cas, les industriels et banquiers francais qui ont choisi de répondre positiviement à l'appel de M. Roger Fauroux (« Précipitez-vous à l'Est ») ont d'ores et déjà adopté une attitude symptomatique. Pour la plupart d'entre eux, ils ne s'attaqueront à l'Est lointain qu'à partir de l'Est proche. Pour travailler en Hongrie, en Tchécoslovaguie ou en RDA, ils passeront par leurs filiales ou alliés en Allemagne fédérale.

ERIK IZRAELEWICZ.

#### Une étude de PlanEcon à Washington

### Les deux économies sont complémentaires

**NEW-YORK** de notre correspondent

Dotée d'une agriculture qui, selon les standards est-européens, est somme toute productive, et d'un outil industriel qui fait envie à d'un outil ministriei qui fan envie a tous les autres « pays frères », la République démocratique allemande, qui s'appuie sur une maind'œuvre qualifiée, bénéficie aussi d'un cadettement extérieur faible. Certains segments de son appareil de production sont cependant obsolètes. Si l'on ajoute à ce tableau en demi-teinte mais piutôt positif dans le contexte socialiste un taux de constance qui atteint officielle-ment 4 % pour les neuf premiers mois de 1989 et un peachant à l'épargne qui comblerait presque d'aise les Japonais, on comprend que la perspective de voir l'Allema-gne de l'Est venir épauler son puis-tent reins mestir emaleurs reforsant voisin suscite quelques pi cupations. De part et d'autre de l'Atlantique.

D'autant que la probable intégration - à terme - des deux 600-nomes « va élargir le marché « allemand » d'au moins un cinquième », assure PlanEcon Inc., un organisme de recherches économiquet sur les pays de l'Est situé à Washington. Dans une volumineuse étude sur la RDA que le professeur Jean Vanous a achevé de rédiger le 10 novembre, cet organe affirme que la complém rité des deux économies - elles ne sont en rien concurrentes - va permettre aux firmes ouest-allemandes de tirer profit de la nécessaire modernisation de l'industrie voisine. De plus, le recours à un personnel moins exigeant sur le plan salarial constituera un atout supplémentaire pour les firmes allemandes les plus tournées vers l'exportation. De quoi leur permettre de marquer des points par rapport à ces grands concurrents que sont le Japon, l'Amérique du Nord et, en Europe, la France, la Grande-Bretagne et

### Un écart aisément

An demeurant, la différence de niveau de développement entre la RFA et la RDA devrait être sisément compensée. Cet écart, que PlanEcon évalue à 34 % en prenant comme base le PNB per capita dans l'un et l'autre pays, devrait rapidement s'estomper dans la mesure où, de tous les pays socialistes, l'Allemagne de l'Est est celui « qui a les travailleurs les plus

motivés ». L'un des seuls éléments susceptibles de remettre en cause ce scenario d'une « Allemagne à deux » économiquement rééquilibrée est celui d'une émigration massive vers "l'Allemagne de l'Ouest, voire vers les antres pays occidentaux. A la fin d'octobre dernier, la RDA avait déjà perdu – légalement ou par des moyens détournés – plus de 170 000 de ses habitants. Si le vent de réforme devait tourner court à Berlin-Est, ce sont 300 000 à 400 000 personnes qui quitteraient le pays. Dont 220 000 à 290 000 jeunes gens et jeunes filles, qualifiés, dotés d'un bon niveau d'éducation et qui ont une capacité de moducion sufficience de 25 % à de production supérieure de 25 % à 50 % à la moyenne nationale.

Pour l'économie est-allemande, ies conséquences servient désas-trenses. Selon les calculs de cet institut, les pertes de productivité en 1990 représenteraient entre 12 et 17 milliards de marks (en fonction du nombre de départs), soit une perte sèche de 3 % à 5 % en termes de produit intérieur brut.

De plus, la RDA n'est pas seule. Elle doit tenir compte de la contrainte extérioure, à savoir les conséquences sur son économie d'une détérioration de la situation en Union soviétique et dans nombre d'autres pays satellites. Ainsi, la rupture des approvisionnements en énergie, en matières premières et en produits manufacturés en provenance de l'URSS, de la Pologne, de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Rommanie dans une moindre mesure, va certainement handi-caper le nécéssaire développement économique de la RDA.

S'il se fait, l'ancrage à l'Ouest ne s'effectuera pas du jour au lende-main. A l'heure actuelle, tient à rappeler le professeur Vanous, les échanges avec la seule Union soviétique représentent encore 40 % du commerce extérienr est-allemand. Et le courant import-export entre les deux Allemagnes n'a pas vérita-blement explosé ces dernières années. Ce n'est que depuis quel-ques mois qu'un regain d'activité interallemande a été constaté.

An cours du premier semestre 1989, les exportations de la Répu-

blique démocratique à destination de la RFA ont progressé de 6 %, tandis que les importations crois-saient de plus du double. Des stasaient de puis du conde. Des sus-tistiques qui devraient encourager Bonn dans sa voionté — probable-ment peu désintéressée — d'aider Berlin-Est à regagner la grande famille germanique, « Si les réformes positiques et économiques amorcées en Allemagne de l'Est s'avèrent réelles et fondamentales, ce pays pourra alors espérer une aide massive du gou-vernement ouest-allemand », affirme PlanEcon. « De même, il pourra compter sur une forte injection de capitaux privés dans des joint-ventures (des sociétés mixtes) ou sur des prises de parti-cipations directes dans des entre-prises est-allemandes. Une manne qui pourrait atteindre 15 à 25 mil-liards de marks (1) par an et cela

(1) 1 DM = environ 3.4 FF.

pendant dix ans. Aucun autre pays de l'Est ne peut prétendre à

#### ACHATS DE LA RFA A LA RDA



1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Matières premières Agriculture Produits alimentaires Industrie minière Biens de consommation Autres marchandises Biens d'équipement

VENTES DE LA RFA A LA RDA



1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

#### Les entreprises françaises qui entretiennent depuis plusieurs années des relations commerciales avec la RDA sont

aujourd'hui perplexes. Comment faire fructifier les contacts noués dans ce contexte totalement neuf ? Déchirées entre le désir de profiter de l'ouverture du marché est-allemand et la crainte d'avancer à découvert, elles redoutent surtout la gigantesque pagaille que pourrait engendrer le démantèlement trop hâtif d'un système d'échanges jusqu'ici très décen-L'Allemagne de l'Est jouit d'une

solide cote d'amour auprès des entreprises françaises qui l'ont approchée. Certes, le courant d'affaires s'est confirmé jusqu'ici plutôt téau ; la RDA ne poisant qu'avec une extrême vigilance dans ses réserves en devises, d'une part, et les firmes hexagonales étant. d'autre part, pour la plupart, rebutées par les pratiques de compensa-tion. Reste que le partenaire est-allemand s'est forgé, peu à peu, une image de client modèle.

« L'Allemagne de l'Est est un pays stable extrêmement sérieux, un payeur de prender ordre, qui a toujours honoré ses engagements », estime-t-on chez Spie Batignolles. Il est vrai que, associé à Cellier, Spie Batignolles est en train de concourir pour un gros projet d'installation d'une usine de cellulose à Wittengerge, en RDA.

#### Un marché sans surprise

Chez Jeumont Schneider, qui réalise 50 millions de francs de chiffre d'affaires en moyenne avec la RDA - goutte d'eau dans un mon-tant total de 800 millions de francs enregistré en 1988 à l'export, l'appréciation est la même. Comme l'explique Jean-Claude Dupont, négociateur maison pour les pays socialistes, une vente de moteurs électrique à l'Allemagne de l'Est est une vente sans problème. La COFACE (1) elle même n'est pas en reste dans cette hymne à la fiabilité. Cet organisme, qui garantit les risques que prennent les industriels sur leurs ventes à l'exportation, et notamment leurs grands contrats, a inscrit en 1985 l'Allemagne de l'Est dans le groupe des pays « de première catégorie : ceux pour les-quels il est possible de mener une politique de crédit « ouverte et sans restriction particulière ».

Bref, le marché est-allemand a été considéré jusqu'à présent comme un marché étroit (faute de devises nécessaires), mais sophistiqué (en raison de la forte activité industrielle) et, surtout, extrême-ment balisé. En un mot, sans sur-

Les événements de ces derniers jours out singulièrement brouillé les repères. La perspective de pouvoir s'adresser, à terme, à seize millions de consommateurs supplémen-taires, à une industrie avide de biens d'équipement, est aujourd'hui des plus séduisantes. Mais l'environnement des affaires est devenu, dans l'immédiat, nettement plus incertain. • Quels seront nos interlocu-teurs dans six mois? • s'inquiète le responsable de la zone Europe de l'Est pour Arbel Fauvet Rail, l'un des tout premiers constructeurs européens de wagons. Numéro un français dans son secteur, la société pratique le marché est-allemand depais plus de vingt deux ans. « Le système des centrales d'achat sera-t-il maintenu ou aurons-nous la possibilité de tratter directement avec les entreprises clientes? Per-sonne n'est actuellement en mesure de nous répondre . Les perspectives d'ouverture du marché est-allemand réjouissent bien entendu Arbel. - La RDA va devoir renouveler un parc de wagons – parfois vieux de trente ans – si elle veut intensifier ses échanges. On peut légitimement s'attendre à une relance de la demande estallemande, surtout si elle est soutenue par l'aide financière occidentale. » Reste que le constructeur hésite encore à prendre les devants. « Nous travaillons là-bas deputs longtemps. Nous avons un bureau permanent à Berlin. Nous n'avons donc pas à nous précipiter. On peut attendre que la visibilité soit meil-leure. » Chez GEC-Alsthom, qui a emporté à quinze mois d'intervalle deux gros contrats de fournitures de turbines à gaz à la RDA (le dernier, signé en janvier 1989, s'élève à 356 millions de francs), l'attitude

d'attente est plus nette encore. « On

Face à la libéralisation

Les entreprises françaises sont hésitantes

a à cœur de marquer des points sur ce marché que Siemens considère comme une chasse gardée. Mais, pour recréer un courant d'affaires, il faut des devises, et la RDA n'en a toujours pas. On accentuera notre effort sur l'Allemagne de l'Est comme sur la Hongrie et la Polo-gne, en fonction des aides sinancières qui seront consenties à ces pays-là. » Pour le moment, seuls les traditionnels négociants agroalimentaires s'apprêtent à passer à l'action. Comme Interagra on comme la société Biret, spcialiste du commerce de viande bovine et dont les liens avec la RDA remon-tent à plus de trente ans. • Le développement de l'industrie agro-alimentaire sera, à n'en pas douter, l'une des priorités des nouvelles équipes en place », explique Louis-Gérard Biret, son président. « C'est pourquot - des maintenant - nous montons en première ligne. > **CAROLINE MONNOT** 

(1) Compagnie française pour le commerce extérieur.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



SAGA/FINANCE CONTREPARTIE

**DOCKS INDUSTRIELS** 

Par communiqué du 3 novembre 1989, la société Saga avait annoncé son intention d'acquérir en Bourse 58 152 actions (87 %) de Docks Industriels, société cotée au marché au comptant de la Bourse de Bordeaux, au prix de 460 F par action.

En même temps, Saga s'était engagée à acheter en Bourse toutes les antités de titres de Docks Industriels qui lui seraient présentées au prix de 460 F par action au cours de quinze séances de Bourse prévues pour la garantie de cours, soit du 6 novembre au 24 novembre 1989 inclus,

La cotation des actions de Docks Industriels ayant été suspendue le 6 novembre 1989, pour être reprise le 15 novembre 1989, selon communiqué de la Société des Bourses Françaises du 13 novembre 1989, l'engagement de Saga d'acheter toutes quantités de titres de Docks Industriels durant quinze séances de Bourse est renouvelée pour la période du 15 novembre 1989 au

La société Finance Contrepartie, ayant manifesté un intérêt pour Docks Industriels et s'étant rapprochée de Saga, a proposé de participer au développement de Docks Industriels. Finance Contrepartie est une société financière dont le capital est de 100 MF et qui est ammée par MM. Alain Dumonil et Yazid Sabeg.

Saga, qui conservera le leadership de l'opération, a l'intention de céder à Finance Contrepartie 50 % des actions de Docks Industriels qu'elle détiendra à l'issue de la période de garantie de cours ci-dessus visée. Cette cession au profit de Finance Contrepartie s'effectuera au prix de la garantie de

Concomitamment, Docks Industriels a l'intention de regrouper ses acti-vités portuaires et participations liées, au sein d'une structure nouvelle, qui prendra le nom de Docks Industriels de Bordeaux et sera contrôlée par Saga. L'entité juridique qui restera inscrite à la Cote Officielle sera, d'un com-mun accord entre les parties, affectée à des activités industrielles et finan-



### Paluel - Marmont . S.A.

O.B.S.A. S.P.I 6 % mars 1987. Echéance des bons A : 31 décembre 1989.

Chaque bon A permet de souscrire à une action Paluel-Marmont S.A. (anciennement Société de Placements Internationaux - S.P.I.) au prix de 580 F an lieu d'environ 720/750 F, cours actuels.

Ces bons A arrivent à échéance le 31/12/89. La valour de l'actif net réévalué de Paluel-Marmont S.A. est supérieure à 1 100 F par titre.

Paluel-Marmont S.A. détient essentiellement : 38 % de la Compagnie Lebon, 53 % de Paluel-Marmont Banque, 91 % de S.A.C.L., filiale hôte-lière du Groupe, 6 % de B.D.D.P. et 17 % de 2.001 Andiovisuel, fondé

Le dernier rapport annuel de Paluel-Marmont S.A. est à la disposi-tion de ceux qui le souhaitent au siège social de la société, 26, rue Murillo - 75008 Paris. Il pourra être envoyé sur demande en téléphonant à Mme Ricourt au 42-67-01-00.





EZ PLUS DE 100 STAGES

JANS LE MONDE ENTIER Dès lundi et jusqu'au 29 novembre, la Bourse aux stages du « Monde Campus », la Commission des Communautés européennes et 23 entreprises vous

la possibilité de gagner plus de 100 stages dans le Monde entier.

un bulletin de participation gratuit au délégué de la Bourse aux stages ou au CIQ de votre université ou école



#### RÈGLEMENT

ARTICLE 1 — La SAPIL LE MONDE, capital social 820 000 F. RC B 582 010151, 7, rve des ballera, 75009 Para, édictes du quotidien LE MONDE, organise une bourte aux stages mutulés a LA BOURSE AUX STAGES DU MONDE CAMPUS ».

— Cette bourse est ouvers à toute personne décirales d'y perticiper ayent en junt 1990 au minimum le niveau beccalaurées plus 3 ans d'études, au manimum âgée de 25 ses et résident en France métropéraine (Corne comprise), à l'exception des collaborateurs du journel LE MONDE, de la redio ELROPE 1 et des membres de leur lemite d'rects.

Cette menitettation est.ouverte du 20 novembre au 29 novembre 1969 inclus. Il s'agic d'une offre gratuite et sens obligation d'achet.

ARTICLE 4 -- Entre le lundi 20 novembre et le tranti 28 novembre 1989 incles, LE MONDE (deté du 21 novembre au 28 novembre) publiere au total 23 affirmations sur respectivement 23 entreprese et 2 questions sur la Commission de la Communaum suropience, à resion de 13 questions pendent 5 journe 4 questions pendent 2 journ. Pour aider les participants, un indice sera dévolé du 20 novembre su 28 novembre 1989 inclus sur EUROPE 1 pendent le journel de 20 leures.

ARTICLE 5 Le mercred 28 novembre 1889, LE MONDE (daté 30 novembre) publiera le bolle-te participation compresset les 23 legos des estreprites et les 2 questions far-mées, la question subsidiaire, une demande de rensegnements. Chaque candidet est invité :

strete:

• à reconsitre chaque extrepcise au travers d'une énigene et à affecter le numéro de cette drugme au logo qui lui correspond.

• à répondre aux 2 questione.

• à répondre à la questione de la répondre à la question expédité le de la commanda de la renealignements.

• à recurs la demande de renealignements.

• à fourser une effectation de socialisté.

ARTICLE 6

ANT I CULE 6

Dès la démantaje de l'opération, acit le lundi 20 accumitre 1988, des builetirs de participation seront disponibles auprès des délégués de la bourse aux stages dans les surveysités alse que dans tous les certres d'information et d'Orientation des universités alse que dans tous les certres d'information et d'Orientation des universités et les builles des demander un builetin de participation par voie possité en dictivent à l'adresse survente :

LA BOURSE AUX STAGES DU MONDE CAMPUS, 8P er 182, 93261 LES LILAS, entre le 20 sovembre et 29 novembre 1889 lactes, le cachet de la poete faisant foi inforbre remboursé sur simple demandel.

Bire sera communiqué oucun renseignement per déléphone. Les belletins de participation ainsi mis su circitation gratuitement comprenent :

e les 23 évigates

nun auto nos en circulario.

les 23 érigans

les 2 questions

la 2 questions

la question subsidisire

une demande de rettes

- Les balleties de participation dilment complétée sont à expédier à :

LA SOURSE AUX STAGES DU MORDE CAMPUS, 8P n° 162, 63261 LES ULAS,
avant le 20 décembre 3 999 sinuit, le cachet de le posse feteunt foi.

Le tipitre unitéé sers remboursé sur simple de-

ARTICLE 8

ne past participer physique fois, à considen d'utiliser des buile-frients, checun de ces builletres étant imégalement parroll. **ARTICLE 9** 

ARTICLE 10 — La effection sera tout d'abord effectuée en tement comote de nombre de réponses exectes sur 23 énignes et sun 2 questions. Pour les 23 énignes, sera considérée comme tois réponse exacts touts borse asociation entre une deligne et un logo carectérisent une entrepné.

Les hyllemes-réponses saont classés par catigorie de stage.

Les éventuele ex seque extruit classés par catigorie de stage.

Les éventuele ex seque extruit départagés par le question sobsidaire et par les distressés fournes dens le domande de resuségnements.

ARTICLE 11

— La question substituire et la demande de reresignements : Les cardidats devront répondre dans l'espace prévu è cet effet à la question sulvants :

« Clus représents un stage à l'étranger pour sotte avenir professionnel ? »

Les crétere de sélection pour cotte question sobsédaire sont : l'originalisé, la créativiol, le style et l'argumentation du texte.

Les créteres devront répondre dans l'espace prévu à cet affet à une demande de 
rensegnements les concernant. Le surroir à fournir tous les défenets demandés. 
En application de la loi du 6 januar 1978, ils bénéficieunt d'un droit d'accès et de 
rectification.

To represent the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont ARTICLE 12

Les affectionnés aurant prévenus paraconségrant par courner. En receivent toutes indications pour la rencontré évec les entréphées concernées. Le déplacement des effectionnés, hors le-de-France pour le journée du 7 mars 1980 sur pris en churge par Le MONDE. Les pillet SPCT failer-retour domicile Paris) surs remboursé sur le bless de tant 2 classe our demande du condidar. ARTICLE 13 La bourse aux stages du MONDE CAMPUS aux donés d'une centaine de sauges en patroponées aturées dans le monde errier.

ARTICLE 14

stage ou contre des espèces. Les dates des stages secont finées par les sociétés et ne pourront d'un changées. En acces cas, LE NONDE ne pers responsable si l'antrepties ne fouvié pas le sance préve

- Las gagnants autorisent per arefice les organisateurs à utiliser leurs accu, préson, ndresse et photographie dans route manifestation publi-promotionnelle dés à cette bourse, sens que cette utilisation public currir d'autres dreits que le prix gagné.

ARTICLE 16 dissatics se sécure le droit d'écourter, de presegur, de spédifier es s et les circonstances l'asignet. Se seponsabilité se secrat être

ARTICLE 17 Touase les difficultés postiques d'application ou d'interprésation du présent règle-ment auront transfiése souvertémentent par les organisateurs. La participation à entre bourse implique l'acceptation plaine et oroière du présent règlement.

ARTICLE 18 Le réglement complet ainsi que les moyens et modetois de contrôle sons déposés chez Mª VENEZIA, buissier de justice à Maully-sur-Seine.

Sur Europe 1 un indice par jour au journal de 20 h pendant toute la durée de la Bourse Retrouvez ces indices sur minitel : 3615 LM

Bulletinréponse dans Le Monde daté du 30 novembre

AVEC LA PARTICIPATION DE



(programme Comett)



SEUROPE 1

State of the second second

en dan berana ara dan dan

ವಾರ್ಥ- - ಭ ಕ

Tarrista de Santo de Labora #adar olar sile

TOUS LES JOB

DE CO

## **ÉCONOMIE**

Une nouvelle donne pour la RDA

## « Une structure industrielle trop peu spécialisée »

selon M. Ivan Samson, chercheur à l'université des sciences sociales de Grenoble

« La RDA est considérée comme le pays de l'Est le plus industrialisé.

 On peut dire que la RDA est un des grands pays industrialisés, Mais son industrie a une structure un peu ancienne, très concentrée et trop peu spécialisée. Ainsi, la part des industries lourdes et de la mécanique est encore trop forte. A l'inverse, malgré de très gros efforts, celle de la high-tech est. nsuffisante : dans les commu ions ou les biotechnologies, le pays

- Ce tableau correspond à l'image traditionnelle que l'on a de l'industrie dans les pays socia-

- Pas tout à fait. La RDA a une particularité : sa position forte dans la productique, liée à la fois à son savoir-faire dans la mécanique - de tous temps, ses machines tradition-nelles ont été réputées – et aux efforts qu'elle a faits pour dévelop-per une industrie électronique, dans un esprit quasi autarcique. rises vous offir

nde Campus»,

ide entier."

A Spile a Same

Part Comment of the State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of S

THE STATE OF

多年一年 2000年

THE CONTRACT OF DESCRIPTION

A 126.37.55

3417 48 M um indice per jeu an momal de Mi personal hade AN GRAPH de la Bourse

References cuide

क्षत्र कारांखिः 35:12

Bulletin-

réponse

Le Vicade

30 novembri

daté du

dans

15 B.

- On dit souvent one son indus tric est en retard d'une génération.

- Dans l'électronique, la RDA a six ou sept ans de retard. Mais elle fait des efforts considérables pour que cet écart ne s'aggrave pas. Elle vient de sortir des circuits pour une puce de 1 mégabit.

- Vous y croyez, à cette puce ? - La question est de savoir s'il s'agit d'un prototype ou d'une production industrielle... En règle générale, le pays est bon en recherche-développement mais l'industrialisation fait défaut Pour plusieurs raisons : les mécanismes économiques sont tels que les entre-prises n'ont pas intérêt à utiliser des processus modernes; en outre, la pénurie de capitaux est cruelle, les moyens pour l'investissement étant.

- Par exemple, dans l'énergie, qui absorbe un tiers des investissements industriels, des sommes ments industrieis, des sommes importantes out été investies pour reconvertir à la lignite les centrales utilisant jusqu'alors du pétrole ou les installations pétrochimiques. Si bien qu'aujourd'hui, la RDA vend à l'étranger des produits dérivés du pétrole (l'essence, notamment) pour se procuper des devises. Le pour se procurer des devises. Le logement absorbe aussi beaucoup de capitaux. Sans oublier les sommes considérables investies pour créer de toutes pièces une dustrie électronique.

Les combinats régionaux vont éclater

- Effectivement. Les cent trente combinets industriels sont des unités énormes qui rassemblent de 20 000 à 70 000 personnes. Les plus commes sont Karl Zeiss Iena, Robo-tron, Fritz Heckert, 7 Oktober ou Polygraph... Certains des combinats est-allemands gagnent de l'argent, exportent, affrontent la competition et font l'admiration des chefs d'entreprise ouest-allemands. Mais on ne peut généraliser. En règle générale, il y a une logique de la concentration en RDA, comme dans tous les pays de l'Est : plus on est gros, plus on est bon car on est en meilleure position pour négocier, notamment les moyens budgétaires. Autre condition du succès, les

Quelle est la situation dans ce

- La sélection des cadres économiques s'opère assez correctement : ence l'emporte sur la cou-

Parmi les forces des combinats, il faut citer leur rôle dans la rationalisation de la production : totalement intégrés verticalement, ils tirent avantage de leurs relations inter-industrielles, à la différence de la situation dans les autres pays de l'Est, où l'on rencontre souve

des problèmes d'approvisionnement. Ils concentrent 90 % des dépenses de recherche et développement du pays. A court terme, je ne prévois donc pas leur disparition.

A l'inverse, parmi leurs fai-blesses, on peut déplorer le pouvoir trop grand dont dispose la dernière entreprise en bout de chaîne, celle qui absorbera les fournisseurs. Le pays manque en conséquence d'industries de biens intermédiaires en contact avec le marché, ce qui pénalise l'innovation et encourage an contraire les tendances autarciques et à la déspécialisation

- Et entraîne des doubles

- Bien str. En outre, même s'ils sont compétents, les directeurs des entreprises coiffées par les combinats ont des pouvoirs assez limités.

- Voyez-vous une privatisation binats?

- Il y a consensus pour ne pas reprivatiser l'essentiel de l'industric, c'est-à-dire les grandes entre-prises sons contrôle de l'Etat. Pourtant, on assistera peut-être à des changements: leurs fournisseurs pourraient devenir des sociétés par action, détenues par des combinats et non plus dominées par un seul. En revanche, les combinats régionaux, qui sout un non-sens économique vont vraisemblablement éclater. C'est là que l'on pourrait voir un

La baisse du taux d'investisse ment a commencé an milieu des années 70. Anjourd'hui, la producti-

équipements sont vieux, rarement renouvelés. En gros, la productivité du travail et du capital est infé-rieure de moitié à celle que l'on trouve en RFA. En outre, les entreprises est-allemandes travaillent souvent en sureffectif.

- Où en sont les relations commerciales de la RDA avec les autres pays de l'Est ?

- LURSS représente environ 40 % du commerce extérieur de la RDA. Elle en importe surtout des matières premières et de l'énergie et lui vend des équipements indus-triels (machines-outils, machines chimiques, matériel d'imprimerie...) et des biens de consommation. Ces deux postes représentent les deux tiers des exportations estallemandes, voire plus avec

 Les échanges avec l'Union soviétique sont très complémen taires : la RDA a besoin des matières premières soviétiques qu'elle règle par ses exportations. Pourtant, depuis l'ère Gorbatchev, l'URSS devient de plus en plus exigeante sur la qualité des produits, et lui fait payer ses matières premières de plus en plus cher.

 En revanche, l'Allemagne de l'Est proteste depuis longtemps contre le fonctionnement du Comecon, car elle se sent tirée vers le bas. Elle souffre en outre des classiques problèmes d'approvisionnement que l'on trouve cans chacun de ces pays.

> Un pays pétrolier !

- Et les échanges avec l'Ouest ? - La RDA achète moins d'équipements à l'Ouest qu'on ne le pense généralement. Ses importations

intermédiaires (produits chimiques, sidérurgie spécialisée...), de céréales pour sa production de viande, de biens de consommation et d'équipement. Quantitative-ment, c'est, depuis 1985, le pays de l'Est le plus ouvert à l'Ouest : l'Occident représente environ 30 % de son commerce extérieur.

- Est-elle excédentaire avec

- Oui, mais pour des raisons particulières : elle doit une bonne partie de ses devises aux produits dérivés du pétrole. Elle achète le brut à l'URSS, ou meme sur le marché libre quitte à acheter à trois mois pour revendre au comptant afin de se procurer des liquidités, le transforme et revend à l'Ouest de l'essence, du gazole ou du ficul, pour 6 millions de tonnes par an

» C'est essentiellement sur ce poste que la RDA réalise ses excédents et non avec la mécanique. En effet, la compétitivité de ses machines s'est dégradée et n'atteint pas le niveau qu'elle avait dans les années 70. Ce phénomène est particulièrement marqué avec la RFA: 11 % seulement de ses ventes à ce pays sont constitués de biens d'équi-

» Mais la RDA vend aussi beaucoup de petits biens de consommation industrielle, comme les machines à coudre, l'électroménager, le textile, les chaussures... Dans la mode, elle travaille parfois à façon pour la RFA. Avec Salamander, par exemple, ils ont des accords de licence. Il existe aussi de la soustraitance où ils n'apportent que de la main-d'œuvre, tout leur étant fourni, y compris les étiquettes.

- En cas d'ouverture accrue de la RDA, n'y aura-t-il pas dépen-dance industrielle ?

 La RDA achète encore plus de biens intermédiaires à la RFA que les autres pays de l'Est. C'est dans la chimie que l'Allemagne de l'Est est la plus dépendante : on a l'impression qu'ils sont intégrés à la stratégie des grands groupes ouest-

- En général, les relations sont très étroites, les industriels se connaissent, coopèrent. La structure industrielle reste marquée par l'histoire et retrace encore la spécialisation interrégionale d'antan.

- Si l'on envisageait une réunification, y aurait-il une complémen-tarité industrielle ?

. La RDA retrouversit ses spécialités dans les industries méca ques et légères. Sa chimie, très vétuste, serait intégrée aux grands groupes. Reste à savoir dans cette hypothèse, que j'estime très peu probable à court terme, ce que deviendraient la robotique, l'électronique et l'informatique. Elles auraient sans doute leur place, car elles ont permis le développement de compétences. Il faut savoir que la RDA vend des logiciels à l'étran-ger (même à Mercedes et à Texaco) ... Ses grandes lacunes sont dans l'organisation commerciale et industrielle. En outre, son industrie n'est pas assez spécialisée. Sur le plan interne, comme on l'a vu. Sur le plan externe, aussi, car elle s'est développée scion une logique très nationaliste, trop indépendante. C'est un petit pays qui voudrait tout produire. On le voit dans la mécani-que : la moitié des séries est de moins de cinquante unités!

> Propos recueillis par FRANÇOISE VAYSSE

M. Ivan Samson est chercheur à l'unité de recherche sur les économies et les normes du socislisme existant (URGENSE) de l'université de sciences social de Grenoble.

TOUS LES JOURS, ON VOUS PARLE. DE COMPTE CHEQUE RÉMUNÉRÉ...





#### CORTAL. CHOISIR SA BANQUE, C'EST DÉJÀ UN PLACEMENT.

Cortal vous propose le Compte Optimale, le 1er compte chèque qui rapporte actuellement 6,5 %\* l'an. Votre argent est automatiquement placé en Sicav Optimal et vos liquidités sont rémunérées tous les jours. Vous disposez d'un chéquier pour régler vos dépenses. Pour ouvrir votre Compte Optimal\*, 25000 F suffisent; la cotisation annuelle est de 450 F. Vous bénéficiez pour vos placements du service Cortal, à votre écoute 24 heures sur 24, et d'un conseiller financier expérimenté. Cortal est une société de la Compagnie Bancaire, 1er groupe européen spécialisé dans les services financiers.

| Nom                |                                                                                |                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Prénom             |                                                                                | <u>·                                      </u> |
| Adresse            |                                                                                |                                                |
| Code postal        |                                                                                |                                                |
| Ville              |                                                                                |                                                |
| Tél. (dom.)        | (bur.)                                                                         |                                                |
| Profession         | Age_                                                                           |                                                |
| Renvovez dès aujou | rd'hui ce bulletin <u>sans l'affra</u>                                         | nchir à                                        |
| Renvoyez dès aujou | rd'hui ce bulletin <u>sans l'affra</u><br>1 <u>se 9703-75,</u> 75789 Paris Ced | nch<br>ex                                      |

## Prudences et réticences à Wall Street

**NEW-YORK** 

de notre correspondant

A Yorkville, aussi, le mur est tombé. Et toute la nuit les chopes de bière ont valsé pour célébrer la chute du dernier rempart aux retrouvailles des deux Berlins. Voire à une réunification des deux Allemagnes. Dans ce qui fut jusqu'à la fin des années 60 le quartier allemand de New-York, les Delicatessen et les restaurants japonais ont remplacé les brasseries d'antan. Mais les immigrants de Washington Heights, dans le nord de la ville où ils se sont à nouveau regroupés, ont su retrouver le chemin de la 86° Rue et de la II Avenue. Et, durant deux jours an moins, le Heidelberg n'a pas

Je n'ai pas arrêté jusqu'à 6 heures du matin. Et le lende-

qu'on a fêté ? « D'abord la liberté nouvelle des Allemands de l'Est. Ensuite, la prochaine réunifica-tion... - Pour Tommy, c'est un fait acquis. Né sur le sol américain, de père allemand et de mère irlan-daise, cet officier de l'US Navy se dit à peine surpris par les évé ments politiques qui, de l'autre côté de l'Atlantique, se sont suc-cédé à un rythme redoublé depuis

Le premier moment d'euphorie passé, les Américains, qui ont revu sur leurs écrans de télévision le « Ich bin ein Berliner » de John F. Kennedy, ont vite retrouvé le sens des affaires, avec prudence. Témoin les propos pour le moins mesurés du président Bush et de son secrétaire d'Etat. James Baker,

Une enquête publique préalable :

sur « ce développement spectacu-laire » (le Monde du 11 novembre) qui semble les avoir pris par

Dans un premier temps, cette future Europe « entière et libre » que la Maison Blanche affurme avoir appelée de ses vœux fait un peu peur. « Regardez, autour de vous, ces hommes qui pianotent sur leur terminal. Certains d'entre eux avaient tout juste vingt ans à la fin de la dernière guerre mon-diale. Ils en ont gardé des souvenirs... », assure cette gérante de porteseuille, abritée par l'une des plus importantes banques d'investissement new-yorkaises. - Mais, maintenant, il faut aller de l'avant. Puisqu'on fait la paix, il faut les aider. D'abord en leur demandant d'apprendre l'anglais. C'est ce que George Bush a dit aux Polonais... Ensuite, en les intégrant progressivement dans une économie de marché. Au sein d'une grande Europe. Ce sera bien la première fols depuis l'Empire

> « C'est important pour le business »

Pour les marchés boursiers. volontiers enclins à lire dans la boule de cristal, la perspective d'un développement des affaires occi-dentales avec Berlin-Est puis avec l'ensemble des pays satellites est assurée. Même à terme. Et quitte à présenter la RFA comme cheval de Troie. « L'Allemagne de l'Ouest est devenue la porte palière de toute l'Europe de l'Est », affirme Thomas Franco, un spécialiste chez Broadgate Consultants des grandes tendances en matière d'investisse-

« Ce qui se passe en ce mome à Berlin est très important. Pour la liberté. Et pour le « business »... compte tenu des besoins des pays de l'Est en biens d'équipement, en rante, il y a là un marché potentiel énorme », assure-t-il. « Naturellement, la grande question est : qui va payer? Il est clair qu'il saut à l'Europe de l'Est un plan Mar-shall... De toute évidence, les entreprises allemandes, d'abord, occidentales ensuite, vont exploiter les à-côtés économiques de la réu-

nification. > De fait, Wall Street a semblé plus hardi que le Capitole. Au moment où tombaient les premières pierres du mur de Berlin, l'indice Dow Jones des valeurs américaines s'octroyait une belle avance an New York Stock Exchange. Une hausse qui doit autant, il est vrai, aux bonnes nouvelles en provenance de la célèbre avenue Unter den Linden à l'Est, qu'aux signaux annonçant une détente de la politique de crédit pratiquée par la Réserve fédérale. Toujours est-il que, le vendredi 10 novembre, au lendemain des ments, les actions allemandes étaient très bien orientées. De son côté, le . Germany Fund ., l'emprunt allemand de référence, grimpait de 25 % avant de revenir à des niveaux plus raisonnables les

jours suivants. Il s'agit la d'une réaction psychologique, admet Klaus Tanner, mais le regain d'intérêt pour l'Allemagne, chez les financiers américains, est manifeste depuis quelques jours », souligne ce repré-sentant à New-York de la banque Hauck (une banque privée de Francfort), chargé de démarcher les grands investisseurs newyorkais. « Naturellement, on sent bien encore une réticence. La démocratisation de l'Allemagne de l'Est, son orientation vers une économie de marché, ne sont pas encore assurées, concède-t-il. Mais je sais, d'après mes contacts, que de nombreuses maisons ont demandé à leurs spécialistes d'accroître leurs placements sur la

Pour autant, les flux financiers entre New-York et Francfort ne vont pas gonfler du jour au lendemain. Traditionnellement, sur les quelque 2 000 milliards de dollars que les Américains placent sur les marchés financiers, un peu plus de 3 % seulement sont investis hors des Etats-Unis. Et, sur cette portion congrue, le Japon s'assure à lui seul 60 %, la part des Bourses allemandes atteignant 4% on 5% du total investi à l'étranger. Avec leurs 250 milliards de dollars de capitalisation boursière fin 1988, les places de Francfort et de Disseldorf ont encore fort à faire pour séduire l'argent de Wall Street.

sens out été données. Ainsi, Morgan Stanley, l'un des plus puissants « brokers » américains, vient-il de décider de poter de 3 % à 7 % la part de son portefeuille investie en valeurs allemandes. « L'ouverture de l'Allemagne de l'Est est un élément haussier pour les marchés boursiers », affirme Barton M. Biggs, l'un des principaux conseil-lers en investissements de la firme,

مكذا من الاصل

Et de citer les perspectives qu'offrent ces 16,6 millions d'Allemands de l'Est dont le PNB par habitant (4800 dollars par an conre 13300 de l'autre côté de la frontière) ne demande qu'à croître, et des profits à tirer d'un salaire horaire de 2 à 3 dollars en RDA, inférieur de cinq à six fois à celui d'un ouvrier ouest-allemand, D'où l'urgence d'investir le marché boursier allemand qui, exception faite de l'Italie, est « encore un des moins chers dans le monde ».

A côté de l'enthousiasme sans

tentions de Shearson Lehman Hutton paraissent presque déplacées.

« Dans l'immédiat, tout en se félicitant de ce qui se passe en Alle-magne, je ne prévois pas d'expan-sion rapide des affaires avec l'Europe de l'Est, assure Steven Nagourney. La situation actuelle pose quantité de questions : que faut-il attendre d'une Allemagne devenue une méga-puissance Quel va être son rôle dans l'Europe de 1993 ? L'aide finan-cière accordée à la RDA va-t-elle

profiter à la nouvelle Allemagne ou à l'ensemble des autres pays de l'Est avec lesquels elle commerce ; avec la bénédiction de Gorbat-chev ? Il faudra d'abord répondre à ces interrogations avant de se lancer dans des opérations encore risquées », tient à indiquer cet analyste de la firme new-yorkaise.

« Le marché ne s'y est pas trompé, fait-il valoir. Certes, dans les quarante-huit heures, les actions, notamment allemandes, frein de Morgan Stanley, les pré- ont un peu grimpé, mais elles sont

retombées ensuite. De plus, le mar ché obligataire, celui qui sert d'indicateur sur le moyen terme, était phutôt baissier. Enfin, pour la première fois depuis de nom-breuses années, on a noté une prime sur le cours du deutschemark à terme. C'est là le signe révélateur des questions que se pose le marché. » Les grandes banques améri-caines font preuve elles aussi d'une

extrême prudence. - Pour nous, il ne s'agit pas de raisonner déjà en termes de nouveaux marchés de consommateurs, affirme ce respon-sable d'un des grands établissements de la place. L'incertitude politique est tellement grande que ce n'est pas demain que nous allons ouvrir une agence à Berlin-Est. - Derrière cette attitude d'expectative, il faut voir les leçons du passé. L'exemple récent de la Chine a démontré qu'un processus de démocratisation, même très avancé, peut être interrompu à tout moment. Par ailleurs, les banques américaines continuent à souffrir - et leurs derniers résulats trimestriels en témoignent, des prêts et des concours divers aveuglément consentis à une Amérique latine endettée de façon endémique. Troquer la dette menicaine, pénible-ment réaménagée, pour de nou-veaux risques en terre est-européenne apparaît pour l'intant hasardeux. A l'instar de leurs hommes politiques, les grands banquiers américains attendront plusieurs mois avant de placer quelques pions sur un échiquier aux contours encore trop flous.

Si quelques investisseurs accen tent d'augmenter la mise sur l'Allemagne de l'Ouest, rares sont, pour l'heure, les entreprises qui se préciprésent définitivement déchiré. Une exception cependant : cette petite firme californienne qui s'est déjà portée acquéreur du mur de Berlin. Pour le débiter pierre par pierre et en faire des objets de sou-venir. Payés en dollars, bien sûr.

## La RFA en bonne place

(Ventilation du commerce extérieur américain)

|                                        | Impor                       | tations<br>s de francs) | Export<br>(en milliard | ations<br>s de francs) |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Total général :                        | 1987                        | 1988                    | 1987                   | 1988                   |
| Total général :                        | 406                         | 441                     | 254                    | 322                    |
| Dont: CEE:<br>dont RFA:<br>France:     | 81<br>27<br>11              | 85<br>26<br>12          | 61<br>12<br>10         | 76<br>14<br>10         |
| Dont Europe<br>de PEst :<br>dont RDA : | <b>2</b><br><b>0,0</b> 8(1) | 2 -                     | 0,09(1)                | 4                      |

(1) 1987 derniers chiffres disponible

D'une année sur l'autre, le Canada et le Japon (non représentés dans ce tableau qui se limite aux pays européens) restent les grands partenaires commerciaux des Etats-Unis. Les exportations méricaines vont en priorité vers le Canada, le Japon, le J et enfin l'Europe (où la Grande-Bretagne devance la RFA). En termes d'importations, le Japon vient en tête, suivi par le Canada, l'Allemagne de l'Ouest (premier pays européen), Talwan et le

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

### GAGNER SUR LE TEMPS

| SICAV                   | CARACTERISTIQUES                                | PERFORE             | MANGES (1)  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                         |                                                 | 1988                | 9 mois 1989 |
| Sicav Diversifiées      | S:                                              |                     |             |
| PARIBAS<br>PATRIMOINE   | RÉGULARITÉ DE LA<br>PERFORMANCE<br>A LONG TERME | 14,50 %             | 11,06%      |
| PARIBAS<br>OPPORTUNITÉS | CROISSANCE DYNAMIQUE<br>DU CAPITAL              | 30 %                | 15,52 %     |
| Sicay Actions:          |                                                 |                     |             |
| FRANCE INDEX            | PREMIÈRE SICAV INDICIELLE<br>FRANÇAISE          | Créée en<br>Nov. 88 | 19,84 %     |
| JAPON FRANCE INDEX      | PREMIÈRE SICAV INDICIELLE<br>JAPONAISE          | Gréée en<br>Déc. 88 | 10,98 %     |
| PARAMÉRIQUE             | PREMIÈRE SICAV<br>AMÉRICAINE QUANTITATIVE       | 22,59 %             | 30,28 %     |
| PAREUROPE               | GESTION<br>- EUROPÉENNE                         | 19,60 %             | 22,30 %     |
| Sicay Obligataires      | 8:                                              |                     |             |
| PARIBAS ÉPARGNE         | GESTION DE TRÉSORERIE<br>A MOYEN TERME          | 10 %                | 5,40 %      |
| PARIBAS CAPITALISATION  | REVENU CAPITALISE                               | 7,53 %              | 6,25 %      |
| PARIBAS REVENUS         | REVENU<br>TRIMESTRIEL                           | 9,76 %              | 3,31 %      |
| EUROMONNAIES            | GESTION OBLIGATAIRE EUROPÉENINE                 | 9,59 %              | 0,45 %      |

ent au jant du potement, det Aldribut UNE GAMME COMPLETE D'INSTRUMENTS DE PLACEMENT ADAPTÉS AUX OBJECTIFS ET AU DEGRÉ DE RISQUE CHOISI PAR CHAQUE INVESTISSEUR.



Societé de Gestion: PARIBAS ASSET MANAGEMENT S.A. Renseignements: BANQUE PARIBAS, Direction de la Gestion Privée Tel: 42.98.13.77

La commission d'enquête sera constituée de :
- président : M. André Varaine, 61, rue Grande, 36000 Châteauroux ;

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS

**ET DE LA MER** 

Préfecture de l'Indre - Préfecture de la Creuse - Préfecture de la Haute-Vienne

RN 20 : liaison autoroutière Châteauroux-Sud-La Croisière

**AVIS D'ENQUÊTE** 

Une enquête publique préalable:

- à l'attribution du statut autoroutier à la section de la RN 20 entre Châteauroux-Sad et La Croisière sur le territoire des communes de Saint-Maur, Luant, Velles, Tendu, Saint-Marcel, Argenton-sur-Creuse, Celon, Vigoux, Parnac et Mouhet, dans le département de l'Indre, des communes d'Azérables et Saint-Maurice-la-Souterraine, dans le département de la Creuse, et des communes de Saint-Sulpice-les-Feuilles, Arnac-la-Poste et Saint-Amand-Magnazzir, dans le département de la Haute-Vienne;

- à la déclaration d'utilité publique des travaux des sections ci-après:

- aménagement entre Châteauroux-Sud et Argenton-sur-Creuse (P.R. 46 + 000 à 61+800);

- déviation de Celon (P.R. 68 + 150 à 78 + 100).

+ 000 à 61+ 800);

- déviation de Celon (P.R. 68 + 150 à 78 + 100);

- déviations de Clidler l'Aumône et Rhodes (P.R. 86 + 460 - Indre - à P.R.2 + 000 - Haute-Vienne);

- à la modification du plan d'occupation des sols des communes de : Saint-Maur, Luant, Velles, Saint-Marcel, Argenton-sur-Creuse, Celon, dans le département de l'Indre, se déroulera du 15 novembre au 19 décembre 1889

teauroix.

Du 15 novembre 1989 au 19 décembre 1989, le siège principal de l'enquête sera situé à la préfecture de l'Indre, à Châteauroux, où le dossier sera mis à la disposition du public, tous les jours, de 8 h 30 à 17 heures, ainsi que les samedis 9 décembre 1989 et 16 décembre 1989, de 9 heures à 12 heures, sauf

sameuls 3 decembre 1303 et 16 decembre 1303, de 5 heures à 12 heures, saur les antres samedis, dimanches et jours fériés.

En outre, le dossier mis à l'enquête pourra être consulté pendant la même période, sauf les dimanches et jours fériés, dans les mairies de :

— Saint-Maur : les lundis, de 14 heures à 16 h 30, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30, les samedis, de 0 heures à 16 h 30, les samedis, de

Justices e 12 metres;
 Luant: tous les jours, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, sauf les hindis matin et samedis après-midi;
 Velles: les mardis et mercredis, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, les jeudis, vendredis et samedis, de 9 heures à 12 heures, sauf les jurdis;

Imdis; respectively.

Tendu: tous les jours, de 14 heures à 17 heures, sauf les samedis;

Saint-Marcel: les lundis, de 14 heures à 18 heures, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, les samedis, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, les samedis, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, les samedis, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, les samedis, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, les samedis, de 9 heures à 17 heures et de 14 heures à 16 heures, les samedis, de 9 heures à 17 heures et de 14 heures à 16 heures, les samedis, de 9 heures à 17 heures et de 14 heures à 16 heures, les samedis, de 9 heures à 17 heures et de 14 heures à 16 heures, les samedis, de 9 heures à 17 heures et de 14 heures à 16 heures, les samedis, de 9 heures à 17 heures et de 14 heures à 16 heures, les samedis, de 9 heures à 17 heures et de 14 heures à 16 heures, les samedis, de 9 heures à 17 heures et de 14 heures à 18 heures, les samedis, de 9 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures, les samedis, de 9 heures à 18 heures à 18 heures, les samedis, de 9 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures à

sameus, de 9 neures à 12 neures et de 14 neures à 16 neures;
Argenton-aur-Creuse : tous les jours, de 8 h 45 à 12 heures et de 13 h 45 à
18 heures, sauf les samedis après-midi;

Celon : les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 14 heures à 17 heures, les
samedis, de 10 heures à 12 heures, sauf les mercredis, excepté le mercredi
15 novembre 1989, premier jour de l'enquête, de 14 heures à 17 heures;

saur les jeucis et sameous; Parnac: les hindis, de 14 heures à 18 heures, les mardis, mercredis, jeudis, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, les vendredis, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, et les samedis, de 9 heures Mouhet: les lundis, de 14 heures à 17 h 30, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30, les samedis, de 9 heures à 12 heures;

3 le préceture de la Creuse : tous les jours, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, sauf les samedis ;

Azérables : tous les jours, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures

sauf les samens ;

- Saint-Maurice-la-Souterraine : tous les jours, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures, sauf les samedis après-midi ;

- à la sous-préfecture de Bellac : tous les jours, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 15 à 17 heures, avec les vendredis après-midi fermeture à 16 heures, sauf

Saint-Sulpice-les-Feuilles: tous les jours, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, sauf les samedis après-midi;
 Arnac-la-Poste: tous les jours, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, sauf les samedis après-midi;

Saint-Amand-Magnazeix : tous les jours, de 9 heures à 12 heures et de Săliir-Amaini-magnazeră: tous les jouis, de 3 neures à 12 neures et de 14 heures à 18 heures, sauf les jeudis et samedis après-midi. Les personnes désireuses de faire connaître leurs observations pourront so les consigner sur les registres déposés dans les lieux susmentionnés, soit le adresser par écrit au président de la commission d'enquête, au siège d'l'enquête (préfecture de l'Indre, à Châteauroux). ion d'enquête, au siège de

Au besoin, ces personnes pourront être reçues par un des membres de la mmission d'enquête en mairies de :

commission d'enquête en mairies de :

Saint-Maur : le mardi 5 décembre 1989, de 9 heures à 12 heures;

Luant : le mardi 5 décembre 1989, de 14 heures à 17 heures;

Velles : le mercredi 6 décembre 1989, de 9 heures à 12 heures;

Tendu : le mercredi 6 décembre 1989, de 9 heures à 17 heures;

Saint-Marcel : le jeudi 7 décembre 1989, de 9 heures à 17 heures;

Argenton-sur-Creuse : le jeudi 7 décembre 1989, de 14 heures à 17 heures;

Celou : le vendredi 8 décembre 1989, de 14 heures à 17 heures;

Vigoux : le lundi 11 décembre 1989, de 14 heures à 17 heures;

Paruac : le lundi 4 décembre 1989, de 19 heures à 12 heures;

Mouhet : le vendredi 8 décembre 1989, de 9 heures à 12 heures;

Azérables : le lundi 11 décembre 1989, de 9 heures à 12 heures;

Saint-Maurice-la-Souterraine : le mardi 12 décembre 1989 de 9 heures à 12 heures;

Saint-Maurice-la-Souterraine : le mardi 12 décembre 1989, de 9 heures à

12 heures; Saint-Sulpice-les-Feuilles : le mardi 12 décembre 1989, de 14 heures

Arnac la-Poste : le mercredi 13 décembre 1989, de 9 heures à 12 heures ; Saint-Amand-Magnazeix : le mercredi 13 décembre 1989, de 14 heures

- à la préfecture de l'Indre, à Châteauroux : le samedi 9 décembre 1989, de 9 heures à 12 heures, le jeudi 14 décembre 1989, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, et le samedi 16 décembre 1989, de 9 heures à

A l'issue de l'enquête, la commission d'enquête établira un rapport relatan son déroulement et rédigera ses conclusions. Une copie de ce rapport et des conclusions sera déposée à la mairie de chaque commune où s'est déroulée l'enquête, aux sous-préfectures de Le Blanc et de Bellac, ainsi qu'aux préfectures de l'indre, de la Creuse et de la Haute-Vienne, pour y être sans détai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

## LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

Cher actionnaire de la Compagnie de Navigation Mixte, Madame, Monsieur,

- ous avez été informés par la Presse de l'offre publique d'achat à titre principal assortie d'une offre publique d'échange à titre subsidiaire des actions de la Compagnie de Navigation Mixte par la Compagnie Financière de Paribas
- ous savez que la Compagnie de Navigation Mixte est devenue, grâce à votre soutien, un groupe prospère et que l'un de mes principaux soucis a toujours été d'assurer la meilleure valorisation économique de vos actifs ainsi que leur meilleur rendement
- est dans le cadre de cette priorité que la Compagnie de Navigation Mixte a su créer un groupe où chaque branche d'activité a pu développer, avec une grande autonomie de gestion, une stratégie industrielle offensive et gagnante
- ujourd'hui, la Compagnie de Navigation Mixte est un groupe solide. Il dispose de moyens considérables mis au service d'un ambitieux projet d'entreprise dont l'objectif est de devenir un des principaux pôles de développement de l'économie française en Europe
- our soutenir cette dynamique d'avenir, votre conseil d'administration m'a renouvelé sa confiance à l'unanimité, ainsi qu'à mon équipe. Il vous a recommandé de refuser une offre, qui n'est ni dans l'intérêt de votre société dont l'intégrité et l'indépendance doivent être préservées sans ambiguité, ni dans votre intérêt
- L' offre publique d'échange a pour effet de mettre en équivalence pécuniaire deux sociétés, la Compagnie de Navigation Mixte et la Compagnie Financière de Paribas, dont le passé, le présent et surtout l'avenir sont fondamentalement différents. La Compagnie de Navigation Mixte bénéficie, depuis 20 ans, d'une stratégie claire menée par un management dont la cohésion est forte autour de son projet d'entreprise. Ces 20 ans de succès ont eu des effets positifs pour vous, actionnaire : un investisseur qui a acheté 1 action de la Compagnie de Navigation Mixte au cours de 100 F en 1969 détient aujourd'hui 3,85 actions au cours actuel d'environ 1850 F soit un capital de 7120 F (71,2 fois l'investissement initial !). Ceci est notamment le résultat d'une politique de distribution d'actions gratuites, politique que nous entendons poursuivre dans les années à venir ■
- offre publique d'achat valorise l'action de votre société à 1850 F. A ce cours, le marché n'a fait que réajuster insuffisamment la valeur de la société. La Compagnie de Navigation Mixte peut se prévaloir, aujourd'hui, d'un important potentiel de plus-values

1.

Spire of the

100

- a stratégie de croissance et de partenariat menée en Europe et notamment dans les hautes technologies en sont les fondements. La plus-value à réaliser des 1990 et 1991 sur les actifs d'assurances, d'un montant d'environ 1,3 milliard de francs, en est la réalité tangible
- otre conseil d'administration est composé de membres représentant des actionnaires français et européens prestigieux. Leur recommandation de refuser d'apporter leurs actions à cette offre est unanime
- ort de ce soutien, je suis sûr de pouvoir compter sur le vôtre ; c'est dans votre intérêt et dans celui de votre société
- e vous remercie de votre confiance et vous prie de croire, Madame, Monsieur et cher actionnaire, à l'assurance de mes sentiments dévoués

manfuru

Marc FOURNIER

Président - Directeur Général

de la Compagnie de Navigation Mixte.



\_10, rue Volney - 75002 PARI





(X) Audi

-- monde & califed 10 HOARING 1202 \*\*\* Le Monde **AUTOMOBILE** 

CITROEN

CTROEN XM V6 mod. 90 gris métal., cuir, 9 900 km 198 000 F RENAULT NAT. 43-40-08-71

CITROEN C15, diesel 88 blanc, 44 000 km, 48 000 F RENAULT NAT, 43-40-08-71

528 I. déc. 86, mod. 87, blanc, lnt. bleu, climat., radio, jante alu, froin ASS, gl. tsint., kit M. Technique, 55 000 km 120 000 F. MAUVAIS 46-66-02-29, p. 37, 45-60-04-84, ap. 19 h

325 I. autom., déc. 86, mod. 87, vert métat, gl. gect., freira ABS, alsme, gl. dect., pré-équipé radio, 39 500 km compteur 115 000 F. ATGER 39-76-56-80, bur.

520-L juil. 88, mod. 89, bleu, radio, pr.m., 48 000 km, 150 000 F. PLUCHAUD [16] 85-81-04-23 bus. (prov.)

VD BMW Z1

Toute neuve, 320 000 F M. Harnes Grönenberg StephenStrass 14D8500 Numberg

REPRODUCTION INTERDITE

ALFA ROMEQ ALFA ROMEO 75 turbo-Am noire, 1988, 23 500 km 55 000 F. RENAULT NAT. 43-40-08-71

**AUTOBIANCHI** 

AUTOBIANCHI Y 10 Turbo 1987, muse, 33 000 km 1987, rouge, 33 000 km 42 000 F. RENAULT NAT. 43-40-08-71

6hicule de direction 2 000 km, 313 000 F AUTOGIR 16L : 47-80-01-75. OLDSMOBILE

MAŞERATI

MASERATI SPYDER 1

OLDSMOBILE REGENCY 98 107 000 km. Prx: 95 000 F AUTOGER T6l.: 47-90-01-75

**UN NOUVEL ACCUEIL AUX BUTTES CHAUMONT** 79 AVENUE SIMON BOLIVAR 75019 PARIS 🕿 42 08 27 33 Kotzaris

**AUDI** AUDI 80. 1983 100 000 km Très bells, 25 000 F Tél. : 69-38-12-10 AUDI 90 QUATTRO 88, bleu nuit 60 000 km AUTOGER Tél.; 47-90-01-75

JAGUAR XJ8 4,2 I, sept. 78. gris métal., Int. cuir blau marine, alarme, 81 000 km, jantes chromées, 85 000 F M. ZUNIGO, 48-39-82-10, bur. 39-54-16-59, ap. 20 h 30

**JAGUAR** 

**VOLKSWAGEN** VW Coccinelle 1302 S déc. 1970, blanche, int. noir, 65 000 km, 10 000 F à déb. 45-55-91-82, p. 4298, but, 47-36-25-96, dom. sp. 19 h GOLF 75 S, Memphis 1989 rouge, 29 200 km 82 000 F RENAULT NAT. 43-40-08-71

#### FIVE INTERNATIONALE SA

Liberté de choix du véhicule. ation de fonds minimate

Absence du souci de revente, Service à la carte Entretien, Assurance, Telephone\_)

roir plus : Tél.: 49.10.96.05 ou adressez votre carte de visite à **FIVE INTERNATIONALE** sa. au Capital de 1.000.000 Francs 93 Rue Thiers 92100 BOULOGNE

Peugeot 605 SRL. 2610 FF TTC/Mois Renault 5 Baccara. 1.830 FF TTC/Mois BMW 520 i . . . . . 3.280 FF TTC/Mois Citroen XM 21 Amb. 3.160 FF TTC/Mois Loyers 48 mois 20.000 km par an tenant compte d'un dépôt de garantie de 12% du prix du tanif, restitué en fin de contrat.



SUFFREN Concession V.A.G. située à 300 m de la Tour Eiffel, l'Espace Suffren propose:

. UN ESPACE EXPOSITION de 1000 m² pour accueillir l'ensemble de la gamme Volkswagen et Audi (plus de 30 voitures présentées). Pour les occasions, c'est 400 m² supplémentaires. Ouveragre du lundi an samedi de 9h à 19 h.

 UN ESPACE ATELIER d'entretien (accueil personnalisé), adapté aux nouvelles technologies.

 UN ESPACE SERVICE RAPIDE pour des travaux nécessitant de petites interventions : échappements, réglages, accessoires, pneumatiques, etc...

Ouverture des ateliers du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Samedi de 8h à 12h. Espace de luxe et de liberté, le plus beau

> Garage de Paris. ETABLISSEMENTS SUFFREN - 40 ter, avenue de Suffren - 75015 Paris Tél.: 47 34.09.35



V-A-G

PEUGEOT 505 GL, FLE 1990 blanc, 5 762 km. 88 000 F RENAULT NATION 43-40-08-71

PEUGEOT 206 Reliye 1989 blanche, 23 300 km 58 000 F. RENAULT NATION 43-40-08-71 PEUGEOT J5 ESS. 1989
Pta latérale surélevés,
5 782 km. 98 000 F
RENAULT NATION
43-40-08-71.

SEAT SAAB MARBELLA 89 SAAB 900TS 5 000 km, noire, TO 31 000 F AUTOGER Tel.: 47-90-01-75 89, argent. cuir 28 500 km. 95 000 f AUTOGER Tél. : 47-90-01-75 SEAT MALAGA 90 gris étain, 4 000 km garantie 1 an, 66 000 F AUTOGIR Tél.: 47-90-01-75 **PORSCHE** 928 S.A. autom., avril 88 ochs métal. verni, int. cuir, siges électr., TO, électr. + port, surobloc, climst, slamse, 14 000 km. Pr.: 420 000 F Tél.: 39-89-92-37 bur. 41. SABARD SEAT MALAGA 89
Sieu Stratos, neuve
Prix spécial : 63 000 F
AUTOGIR
Tél. : 47-90-01-75

928 S 494. mem 87. bleu foncé métal, verni, int. cuir, ABS, met., 70, TO, redio, pont autobloquent, alar., 49 000 km 408 000 F EUEZARD (16) 38-63-08-11, sp. 20 h 944 S. jenv. 87, blanc, int. noir, freine ABS, clim., spoiler, mot. 35 000 km, 105 000 km (16) 58-79-CO-19 bur. ou (16) 56-48-11-91 dom. M. LEFUR 544 turbo, janv. 87 noir métal versi, im. cuir, fraina ABS. pont autobloquant 48 000 km. Px: 230 000 F

(16) 33-94-98-73 (dom.) **VOLVO** VOLVO 740 GLE autom, dác. 87, mod. 88, vert cibi mítol, int. cuir gold, climat. 17, pr. m., 37 000 km 114 000 F M. NAVARRO. 42-77-15-20, bur. 47-58-00-89

VOLVO 480 turbo, jul. 88, grk métal., tas options, 4 preus nfs, pr. m., int. cuir, 40 000 km 113 000 F. M. PARMEN-TIER 30-70-65-58, bur. 30-58-37-95, dom.

RENAULT RENAULT 19 GTS 1989 Pack PM, radio 4 805 km, 70 000 F RENAULT HATTON TGL: 43-40-08-71 RENAULT 26 GTX 1987 ABS, brun arabica, options 59 000 km RENAULT NAT, Tél.: 43-40-08-71 RENAURT 21 TI 1989 Gris argent, 2 125 km Direction assistée ABS, radio, sièges arrière 1/3, 2/3. 96 000 F RENAURT NAT. 43-40-08-71

والمشاعدة والمسائمة والم

RENAULT 11 Turbs 1988 Gris métal., 5 portes 41 000 km, 59 000 F SENAULT NAT, 43-40-08-71 RENAULT 25 GTX, automat, 1988, bleu mécal, chaîne, TO, 66 700 km, 82 000 F RENAULT NAT, 43-40-08-71 RENAULT Supercing GTD 89 Peck radio, dir. assist., pent. missl., 2 819 km, 69 000 F RENAULT NATION 43-40-08-71

REMAULT 20 TS, mod. 78, 132 500 km, ctrl tech. feit, bon étet, bleu métet, 6 000 F à débattre. 45-06-32-31 (bur.), 38-97-81-91 (dom.);

ROVER mod. 90, vert angleis med verni, int. caramel, elan tanouage. TO electr., pr. 6 900 km. 118 000 F M. PRETESBILLE 39-82-09-22 ROVER SZS Starling Pack AUT tiv. 88, merron ménal, izz. cis-mat, truits ABS, TO, slame gar, longue durée, pr. m. 35 000 km, 115 000 F M. BENGURGUI 39-50-25-25

ROVER 825 Starling Pack 01/87 85 000 km, boths sets 95 000 F AUTOGR Tél.: 47-90-01-75 VAG 🚱 Aud EXPOSITION

**DES MODELES** DISPONIBLES Centresto s.a 7. rue des Cloys 18° 46.06.44.65

NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE L'AUTOMOBILE

Le Monde

« SPÉCIAL PARTICULIERS »  $2 \times 3$  lignes = 450 F TTC  $2 \times 5$  lignes = 600 F TTC

Je remplis cette grille et la renvoie accompagnée de mon règlement: chèque ou CCP libellé à l'ordre du Monde Publicité, service MKD, 5, rue de Monttessuy, 75007 Paris, avant le lundi 12 heures précédant la première parution.

|   |   | E | L |  |  |  |  |     |   |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|
|   |   |   |   |  |  |  |  | - 1 |   |  |  |  |
|   | Ĺ | L |   |  |  |  |  | آ   | ŀ |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |     |   |  |  |  |
| ŀ |   |   |   |  |  |  |  |     | Ė |  |  |  |

### AGENDA IMMOBILIER



#### COTE D'AZUR

DOMAINE PRIVE DU CAP BENAT 140 hectares de privilèges.

Terre rare Dernière chance d'acquérir à 5 km du Lavandou, face aux lies d'Or, l'un des plus

tructibles... protégé à tout jamais au cour d'un parc de 140 hac-tares, classé, privé, gardienné toute l'année. Documentation réservée. Pour la recevoir, adressez aujourd'hui même votre certa de visite à POSIDONIA - Département vente, Domaine privé du Cap Bénat, 83230 BORMES-LES-MIMOSAS, ou séléphoner à M. JEANINOT au 94-71-27-28. Télécopie : 94-84-85.05.



Non

(1) 42.25.25.25 Bon documentation sur PRAZ-SUR-ARLY OAdress: 

### Le Monde L'IMMOBILIER

Val-de-Marne,

ST-MANDÉ Bols, imm. standing, 3° ét., 1973, bei appartement 111 m², balcon 60 m², sê, 50 m², entrés, 2 chbres, cuis. équipés, 2 chbres, cuis. équipés, 2 balcon 60 0° c. 2 perk. 4 800 000 F. Tél.: 48-83-60-75

Province 1 4 1

★ SÉTE ★ Nein sud — Fece à la ma VUE IMPRENABLE

Résidence trois étages rvec pontons pour bâteeu

Studio-cabine 4 personnes Terresse avec loggis close Tout confort - Perking privé

Tous commerces sur place

280 000 F. (1) 46-45-21-80 (p. 412) (1) 46-44-30-61 (soir).

achats

dessarvi, Prix : 920 000 F Tel. : (1) 54-80-55-75

bureaux

#### appartements ventes

5° arrdt ST-MÉDARD. Gd liv. + 1 chbre, 38 m², cft. 14, rue Pascal, 14 h à 17 h samedi ou 48-44-88-07

M+ CENSIER Bon imm. s/jard. calme, selon. a. à manger, entrée, 5 P., cuis., offica. 2 bns, 2 w.c., 130 m² divisibles. Chf. cent. ind., 4º érage. Travaux à prévoir. 35, r. de l'Arbeiète Semedi-dim. 14 h-17 h

JARDIN DES PLANTES M\* Censier ou Austerfitz, imm. nf. tt cft, bon stand., fv. et s. å manger 45 nr, 3 chbres, dressing, entrée, cuis, équip., 2 brs, 2 w.c., 117 nr, perking. 1, RUE POLIVEAU samed-dim, 14 h-17 h

. 9º arrdt PRIX INTÉRESSANT

M° CHAUSSÉE-D'ANTIN REA AUBER - 135 m\*
POSSIBILITÉ DIVISION
Bon imm., iiv., a. à manger,
4 chbres. cuis., 2 bns,
3 w.c.
73. rue de la Victoire
Samedi-dim. 14 h-17 h

12° arrdt M DAUMESNIL imm. réc., tt oft, park., adjour, 2 chbres, entrée, cuis, équip., brs, 62 m². 33, r. Brèche-eux-Loups Semedi-dim. 14 h-17 h

15° arrdt M. CONVENTION Imm. réc., tt cft, possib, park., gd év., gde chbre, entrée. dressing. cuis., beins, belcon, 73 m². 9, ft@ FRANCUET Samadi-dem, 14 h-17 h

M- CONVENTION rm. réc., tt cft, soleil, 3 P., trés. cuisine, bains, w.c., balcon. 267, RUE LECOURSE Semedi-dim. 14 h-17 h

19• arrdt BUTTES-CHAUMONT P. gde loggia, box, 10° ét.,
 480 000 f. Semedi 14/17 h,
 passage Fours-à-Cheux ou tâl. : 42-02-67-66

MÉTRO BOTZARIS caract arcapt. maison ent. rénovée 100 m³ 3 p. + jard. 20 m³ + cave 30 m³. 2 750 000 F. Tél. : 42-01-91-99.

## propriétés

et jusqu'à épuise Edouard B propose sa rente promotionnelle d'arti-le P.-Cardin, Courrège, Hechter, atc.

Mode

Bijoux

**BIJOUX ANCIENS** 

BAGUES FIOMANTIQUES se choisissent chez GULET

**ACKAT OR** 

Collections

Vd collect, of 6chs de parfum, 106 pièces. 2 600 F. 43-33-68-44 à partir de 19 h.

Yous possédez des livres anciens ? Nous avons la même passion. Contactor-moi. (1) 45-96-41-G1

GARRIGOU Patrice Producteur de foie grae us propose ses produ naturels

natures Fole gres à 510 F/kg Magnets frais, funés, aéché et confits, etc. Neuville-sur-Varne, 10180 ESTISSAC Tél.: (16) 25-40-60-63

Relaxation

*FOIE GRAS* 

Livres

15 km Nyons(26), villa quafité except., proche village, 5 P., tout conft., 155 m2, garaga, jardin. Prix: 1 500 000 F. Tél. (16) 75-28-72-77.

appartements maisons Rech. URGENT 110 a 140 m² Paris, préfère 5-, 6-, 7-, 14-, 15-, 16-, 4-, 12-, 9-, PAR COMPTANT (1) 48-73-35-43

fermettes 140 KM SUB PARIS Fermette, séj., culsine, 5 chbres, 2 bns. w.-c. indép, ch. s/2 500 m². 530 000 F. Cdt 100 %. THYRAULT Chamy Tél.: 88-81-88-84 **OFFRES** 

pavillons MARNE-LA-VALLEE
Dans charmant village, go
F5 récent, 120 m², cuis,
smén., sél, 34 m², 3 chbres
à l'ét., 2 w-c., scl.b., douche séparée, combles en
partie aménagée + cellier et
garage 20 m², jard., état
impac. Prox. étodes, comm,
et gdes surl. A quelques
minutes du RER (Torcy) et
garo SNCF (Vairse), très blen
desservi.

rès 19 h en semaine, si et clim., beures repes. viagers F. CRUZ. 42-66-19-00 8, R. LA BOÉTIE. PARIS-8 Garantie financière. 5 000 000 F 49 ere expér. Estimation gratuite Rente indenée. Avantage fiscal

Locations VOTRE SIÈGE SOCIAL DOMICILIATIONS

RMMO 106
33, RUE DE LA MADELEMI
ÉPERNON (28230)
(16) 37-83-73.
Rech. pour sa cisemble
PARS ET BANLEUE
PPTES, TERRAINS, ÉTANGS,
FORETS, ETC.
PALEMENT COMPTANT
chez votre notaire. S.C.P. Brocard-Calonago lotaires associée à St-Minis (Meuse). 29-89-00-25.

A VENDRE
Entre GRASSE et CANNES
Suite succession : lanueuse
propriéré, asion, asj., cuts.
aménagés, 4 chères, 3 s. de
bris, ger., piscine. Maison
concierge, type F4, sur
6 000 m² dos et completés. PROYENCE INTEREBRE

de campagne

Castelmoron (47)
20 km de Villeneuwe-s/Lot
vend resison de campagne
entilsrement restaurée, cuis,
squipée, 2 p. séjour avec
cheminée, granier, a. de
bains. 130 m² grange
330 m². Le tout sur
6 000 m² de terrain. 76.
Paris: 42-48-91-95 p. 851.

D'EMPLOIS

Expérience axigée Tél.: 43-36-48-00 Recharche traiseur P2 - P3
Recharche rectifieur P2 - P3
Recharche joune freiseur
22 à 25 ans. Se présenter
ATELIERS DAGUNOT rue Sciellet 75020 P

D'EMPLOIS some jeponelee, 26 ana nglais, français, bac années d'expérience con spondance convocrciale es

aites-vous connaît MARKETING DIRECT . F. peut vous y sider Téléphonez au 48-93-32-92 10 h-17 h. sauf le week-end.

## L'AGENDA

Cours GRANDE QUINZAINE

CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH fondée en 1988
Apprenez à parler et écrir
l'angleis couramment eve contience. Petits groupes programme cultural complei contrôle comteu des progrè de chaque filive

Edouard B prilt à po Continental School of English, 2, Warrior Square, Hestings, G.-B. T&.: 18-44-424-4444078. maculin 53, rue Le Feyette, 75009 Paris. 761.: 48-78-86-70.

Cette couturière très demandés

... reproduit à la perfection modèle couture ou haute couture dans vos tissus (où dans les siens) et crée robes, tailleurs, mantesux, dans le propose aussi un prêt-è-porter de luxe, une collection de tailleurs robes et menteaux de marque. 7, rue de Vincennes,

Montreuil. Métro Crobi-de-Chavaux. Tél.: 48-57-37-69. BRUMA

Curert, sympethique, Ferree
de changer vous tents, pour
cels des crietaurs
SAINT ALIGUE
vous attacders nombreux pour
« coupe-brushing (40 F)
coupe-parmisments (90 F)
coupe-cosieur (80 F) » au
CENTRE DE PERFECTIONMEMENT SAINT ALIGUE
14, rue des Deur-Gress,
Parls 10 (IM Gare-du-Nord
ou Gars-de-Tiert).
Des conseils vos seront
apportés en fonction de
votre style, de la nature et
de la longueur de vos cheveux. Pour prendre R.V. r
186phoner au 40-37-17-00

Piano

Modèles

POURQUOLPAS YOUS ?

Ouvert, sympathique, l'en

Jeune fille <u>au</u> pair

Fam. franco-allemende, enf. 3 ens, cherche filte su pelc. Envoyez C.V. à F. GROSS, Am Higel 22, 6800 Sagn-brücken, R.F.A.

Sessions

et stages

ANIMATIONS ARTISTIQUES
JAPONAISES
pair esociation, emoples
ou perfoliers
ou perfoliers
musique traditionalle
Cérémonie du thé
(en Intérieur ou garden-party)
Démonstrations/espositions
(Ilabens
Mātauko Kiriyame
(16) 85-78-49-89

Angleis cours to niverse jewes addres main, mid, seir. Matte-fançale-soupes sonies à siver CERCLE 45-57-55-92 - 45-57-41-93

ÉCRITURE ATELIERS POUR ADULTES PARIS 5° UNE FOIS PAR MOIS TEL: 30-58-69-51.

COURS D'ARABE SAMEDIS INTENSIFS AFAC - 42-82-82-82

## **ASSOCIATIONS**

Appels actualiement 20 % de réduction GELLET, 13°, rue d'Arcole, 75004 PARIS, 43-54-00-63 ENFIN DES ÉCHANGES INDIVIDUELS AVEC L'URSS I Accepter l'avisation d'un Soviétique et accentage le cher vous. Rane, à //EEC as 46-34-27-36. DANSES et CHANTS Mid-Pyrénées

Paris. Rens. : 47-99-14-19 PSYCHOTHÉRIAPIE Ediapie - Ados - Adukse 14. : 47-35-28-85 (17 à 22 h) PSYCONSEL » Montrouge-92

Conferences Mardi 21-11 L'échelle de l'éternel devenir humain, 11, rue Cailleux 75013 Paris, 20 h 30,

Cours

IOCATION et., BENEFVOLES pour cours soutien ecoleire quelques heuras per semaine à ordance immigrée. Corbeil (91) ou hoisy-le-Grand (93) Tél. : 42-82-08-40 de 15 h à 19 h semaine.

REJOIGNEZ UN GROUPE SYNRPA DE CÉLEATARRES et cols su S'NAI B'RITH pour de multiples activités coltu-relies : le 20 : estamilation à la initiée, le 25 : diter débat. le 6-12 : table roade. Tál.: 46-34-21-73

Prix de la ligne 44 FTTC (25 signes, lettres our espoces).
Icindre site photocopie de déclaration en 1.0.
Chieque libellé à l'ordre du Moncie Publishé, et adressé au plus tant le maures avant 11 houres pour parution du vendredi dané samed au Monde Publishé, 5, rue de Montessey, 75007 Peris.
Is rubrique Association pariêt tous les vendredis, aous le sière.
Agantic, dans les pages annoces dessées. on pareit tous les ventirade, sous le tiere

sans coul PE CLAUCE MAN 177 2. J.A. er 🛋 🕮 1. 12 1. STATE · PARTIE 40.45 . Late Street . . Birth \_\_\_\_ . rezentés غجيم يداد 55. T - 1 MN A Part. vend piano digital Technics PX7 complet, uni-itsi 20 heures. 9 000 F. 42-01-18-34.

BOCHE-ORIE

Démocra

E

'AGENDA

# PROCHE-ORIENT: LA PAIX SE NÉGOCIE AU-DESSUS DES PEUPLES - Pages 22 et 23

# LE MONDE 32 pages - 17 F Ir landé : 1.78 £ Italia : 3 700 lires Lessatores : 15,50 PH P.-Ban : 5,00 FL RFA : 5 DM State : 900 FCF/ Sulvan : 3,10 PS Tantale : 1900 un Moir e maid runna 26

La quête des Allemands de l'Est

Publication mensuelle - 5, rue des Italiens, 75427 Paris Cedex 09

## Démocraties sans courage

Par CLAUDE JULIEN

RISES au dépourvu, les capi-tales occidentales manifestales occidentales manifes-tent une extraordinaire perplexité devant l'efferves-cence de l'Europe orientale (1). Longtemps sceptiques, elles ont fina-lement cessé de s'interroger sur les intentions réelles de M. Gorbatchev. Devant l'ampleur des mouvements qu'il a mis en branle, elles ne peuvent plus douter, mais ne savent que faire. us douter, mais ne savent que faire.

doivent\_prendre position ( ... )-Nous devons trou-



UNE AMÉRIQUE A COURT DE MOYENS

## La prudence forcée de M. George Bush

L'héritage de M. Reagan est-il en train de paralyser la diplomatie du président Bush? Face à la rapidité des changements à l'Est, les dirigeants américains se montrent d'une extreme prudence. Mais cette attitude reflète moins un calcul stratégique qu'une incapacité à prendre l'initiative, à agir vigoureusement. En raison de ses folles dépenses militaires, de ses déficits budgétaire et commercial et des immenses besoins pour remédier aux inegalités sociales. l'Amérique manque aujourd'hui de moyens pour encourager une évolution qu'elle n'avait cessé de souhaiter.

Par SERGE HALIMI

ANS ses premières déclarations à la presse écrite en tant que

tion à la Maison Blanche sous M Rea-

## Également au sommaire

# RENDRE AUX ÉLUS DU PEUPLE LA CAPACITÉ DE FAIRE LA LOI

Pour que les citoyens « à la conquête des pouvoirs » puissent pleinement participer aux décisions au sommet de l'Etat, il n'est d'autre solution que de renforcer le rôle et les moyens du Parlement. Christian de Brie explore les méthodes qui permettront au peuple de mieux faire entendre sa voix.

## DÉSORDRE MONDIAL ET PAUVRETÉ DES NATIONS

Censées porter remède aux crises du sous-développement, les politiques d'ajustement structurel font faillite, écrit Jacques Decornoy. La « mondialisation » de l'économie concerne une poignée de nations riches. Mais l'Occident continue de prôner un libéralisme qui ne peut qu'aggraver le désordre planétaire.

## **ASIE DU SUD**

M. Bhutto dans un «champ de mines», par A. Dastarac et M. Levent. Comment garantir une transition pacifique à Kaboul, par Selig Harrison.

## URSS

L'écologie comme terrain de lutte politique, par Patrice Miran.

## ÉCOLOGIE

Les politiques sommés de faire un choix radical, par Bernard Cassen.

## **NOUVELLE-CALÉDONIE**

A l'école de l'intégration, par Jean-Marie Kohler.

## CAFÉ

Les producteurs perdent leur filet de sécurité, par Jean-Louis Gombaud.

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX





## MARCHÉS FINANCIERS

#### Nouvelle enquête de la COB

#### Rumeurs et fausses nouvelles sur Eurotunnel

Après avoir ouvert le 3 août dernier une enquête concernant un éventuel délit d'initiés sur le titre Eurotunnel, la Commission des opérations de Bourse a décidé jeudi 16 novembre d'étendre ses investigations aux transactions réalisées en début de semaine.

Il s'agirait pour les gendarmes de la Tour Mirabeau de se pencher sur l'origine des fausses rumeurs qui ont circulé sur la place parisienne, entraînant une chute de 18,3 % du cours de l'action entre lundi et mercredi soir, alors que le landi et mercredi soir, alors que le marché des valeurs était particulièrement calme. L'indice CAC 40 perdait durant la même période 0,2 %. Cette initiative a été confirmée par la COB juste après la publication d'un article du Quotidien de Paris affirmant que ces particulais de l'acceptant de la confirmant que ces particulais de la confirmant que ces particulais de la confirmant que ces particulais de la confirmant que ces particulais de la confirmant que ces particulais de la confirmant que ces particulais de la confirmant que ces particulais de la confirmant que ces particulais de la confirmant que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que ces particulais que ces particulais que confirmant que ces particulais que ces particulais que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que confirmant que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais que ces particulais qu bruits alarmistes sur la situation du chantier transManche ont été lancés par - trois golden boys - d'une société de Bourse. Finacor, l'établissement évoqué indirecte-ment, a immédiatement réagi, demandant à la COB de - procéder à une enquête sur les opérations qui auraient été provoquées, selon le signataire de l'article, par trois de ses collaborateurs ». Jeudi, les enquêteurs débarquaient dans les bureaux de Finacor, sur les Champs-Elysées, ainsi que dans d'autres sociétés de Bourse.

Dès lundi, les opérateurs avaient observé sur leurs écrans un léger frémissement autour d'Eurotunnel. Il perdait dans la journée 1,7 % avec 343 834 titres échangés contre 222 944 à la veille du précédent week-end. Le mouvement s'accédent des propiés de la veille du précédent week-end. Le mouvement s'accédent des avaits de la veille du précédent de la veille du précédent de la veille du précédent de la veille du précédent de la veille du précédent de la veille du précédent de la veille de la veille du précédent de la veille du précédent de la veille de la veille du précédent de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la veille de la vei léra ensuite nettement. Mardi 3 222 531 titres étaient négocies, pendant que la valeur perdait 13,55 %, terminant à 45,60 F. L'agitation se poursuivait le lende-main avec 3 763 022 actions échangées. Eurotunnel tombait alors à 43,85 F à près de 8 F de son prix d'émission (35 F) d'il y a deux ans. Le mouvement s'arrêtait brutalement, aussi soudainement qu'il avait débuté. Jeudi, l'action regagnait jusqu'à 10 % en séance, ter-minant finalement sur une hausse de 7,18 % à 47 F avec 2 644 785 titres échangés.

Cette violente chute observée Cette violente chute observée mardi a été provoquée par diverses rumeurs qui ont été propagées au fil de la séance, donnant à chaque fois un peu plus de crédibilité aux précédentes. Ce jour-là Eurotunnel n'en dénombrera pas moins de douze, allant d'un coût de 100 miliards de francs pour la construction de cette liaison au lieu des 70 milliards attendus à l'arrêt du forage coté auglais, en passant par forage coté anglais, en passant par le désir d'un Japonais de sortir du pool bancaire ou encore par le retrait de Bouygues du projet.

Mardi soir, alors que la Bourse était fermée, la firme se borna à démentir deux des plus importantes fausses nouvelles ; la démis-sion du coprésident britannique M. Morton et la rupture des négociations avec les constructeurs. Selon le Quotidien de Paris, ces bruits auraient été distillés par trois golden boys - qui, comme les mousquetaires, seraient finale-ment quatre. Ils auraient aupara-vant vendu leurs titres et profité de la semi-panique pour les racheter à bas prix, opérant sur le marché officiel et sur celui des options. Les ordres ne seraient pas passés par Finacor, mais par la société de Bourse Sellier, celle-ci devait démentir vendredi entretent des relations commerciales ques ces relations commerciales avec ces personnes . L'un des golden boys, M. Marc Bognon, mis en cause sans pourtant être nommé explicitement par le journal rejettera éga-lement formellement les alléga-tions retenues contre lui.

La COB s'intéresse donc à nouveau à une valeur hautement spé-culative, et d'autant plus facile à perturber qu'elle est unique. Le plus grand chantier du monde n'a pas d'équivalent en matière de forage de tunnel.

Les ordres d'achats ou de ventes étant horodatés, ils pourront être comparés à l'évolution des rumeurs. Les enquêteurs devraient pouvoir ainsi démêler une partie de l'écheveau. Car la diffusion d'informatient fourait de l'écheveau. mations fausses ou trompeuses de nature à agir sur les cours est un délit pénal au même titre que les opérations d'initiés. Les sanctions sont d'ailleurs identiques, mais jusqu'à présent il n'y a eu aucune ation pour de tels délits.

**DOMINIQUE GALLOIS** 

#### Cartes bancaires

#### La cour d'appel de Paris annule une décision du Conseil de la concurrence

La première chambre de la minatoire de la part du groupecour d'appei de Paris, par un arrêt rendu le jeudi 16 novembre, a annulé la décision prononcée le 3 mai dernier par le Conseil de la concurrence, qui prescrivait au Groupement d'intérêt économique cartes bancaires (CB) de modifier, avant le 30 septembre 1989, sa formule des commission interbancaires de paiement.

Une telle formule devait faire apparaître, de façon individualisée, les critères objectifs de calcul des rémunérations correspondant aux charges de traitement des opérations de cartes par les banques émettrices, aux mesures collectives de sécurité et aux risques attachés à la garantie de paiement.

Le 20 septembre dernier, la première chambre avait accordé un sursis à l'application de cette formule modifiée, contestée par le groupement. Ce dernier, créé le 31 juillet 1984, avait institué, le 25 octobre 1985, une commission d'interchange destinée à rémunérer la charge du traitement d'une opé-ration de paiement effectuée par carte au profit de la banque des porteurs, qui, par ailleurs, garantit le paiement aux commerçants bénéficiaires. Initialement comprise dans la commission versée par le commerçant à sa banque, cette commission d'interchange s'en est séparée. Son taux avait été fixé à 0,80% du montant de la transaction, avec un taux préférentiel de 0.40% pour les grandes surfaces, les sociétés de vente par correspondance et les compagnies pétro-

#### Une nouvelle commission

Le Conseil national du commerce saisissait alors, pour pratiques anti-concurrence, le Conseil de la concurrence. Ce dernier, par décision du 11 octobre 1988, constatait que l'instauration d'une commission unique, supposée couvrir notamment le coût de la garantie de paiement à la charge des banques, limitait la capacité de négociation de ces banques à l'égard de leur clientèle et que l'aménagement d'un taux préférentiel constituait une pratique discriment. Ce dernier devait, au plus tard le 2 mai 1989, mettre en application des modalités d'inter-change tenant compte du degré de sécurité du paiement par cartes.

Par lettre du 29 mars 1989, le groupement faisait connaître qu'il instaurait une nouvelle commission, dite interbancaire, de paiement, à un taux variable compris entre 0,50% et 0,70%, tenant compte d'un taux de fraude conso-lidé pour l'ensemble des commercants domiciliés dans une même banque et s'appliquant sur les transactions avec un minimum de 1 F.

Le Conseil de la concurrence contestait partiellement cette nou-velle formule et décidait, le 3 mai dernier, que le montant de la commission ne tenait pas assez compte de la contribution des commercants à la sécurité du système. Il ajoutait qu'il fallait davantage indi-vidualiser la rémunération des banques et supprimer le minimum de perception.

C'est cette décision qui a été annulée, la cour d'appel de Paris, pour la première fois, se prononçant sur le fond d'une affaire traitée par le Conseil de la concurrence. Elle a, par là même, débouté le Conseil national du commerce, émanation des commerçants, qui cherchent à réduire le plus possible les ristournes versées aux banques pour financer le coût des transac-tions par cartes et zinsi s'opposent aux banques, désireuses, quant à elles, de combler le déficit du système de la carte (1 milliard de

FRANÇOIS RENARD

☐ Ciba-Geigy prolonge son OPA sur Connaught. - Le groupe chimique suisse Ciba-Geigy a décidé de prolonger jusqu'au 29 novembre son OPA à 30 dollars canadiens par action sur le sabricant de vaccins canadien Connaught BioSciences, dans laquelle il est en concurrence avec l'institut Mérieux (groupe Rhône-Poulenc). La direction de Ciba-Geigy, à Bâle, affirme avoir encore un espoir». La décision du ministre canadien de l'industrie devrait être prise avant la fin du mois. Mais d'ores et déjà Mérieux (qui offre 37 dollars l'action) fait savoir que 50,4 % des actions Connaught étaient en sa posses-

#### NEW-YORK, 16 rovenibre 1

#### Tout juste soutenu

L'évolution des cours a été très irrégulière, jeudi, à Wall Street. Finalement, l'indice des indus-trielles s'est établi, en clôture, à trielles s'est établi, en ciotare, à 2635,65, soit à 3,07 points audessus de son niveau précédent. Tendance donc tout juste soutenne comme en témoigne, du reste, le bilan général de la journée. Sur 1 970 valeurs traitées, 729 ont monté, 739 ont baissé et 502 n'ont par serié Auteur, du Rie Board. pas varié. Autour du Big Board, les professionnels attendaient, avec une certaine impatience, la publication des résultats du compublication des résultats du com-merce extérieur pour septembre. Mais la réduction beaucoup plus importante que prévu du déficit (7,94 miliards de dollars an lieu des 8,9 miliards attendus, contre 10,8 miliards pour août) n'a pas eu l'effet dopant escompté. Après avoir attentivement étudié les obiffees les spécialistes en ente chiffres, les spécialistes en ont, en effet, déduit qu'ils traduisaient un affaiblissement de l'économie. Seul élément favorable de cette constatation : le Fed pourrait se voir contraint de relâcher sa politique de crédit pour éviter une récession. L'activité a diminué, avec 148,37 millions de titres échangés, contre 155,13 millions la veille.

| VALRUS\$                | Cours du<br>15 pov. | Compde<br>16 acv. |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Alcos                   | 687/8               | 68                |
| AT.T                    | 43 1/2              | 43 3/8            |
| Booing                  | 56 1/8              | 68 1/2            |
| Crosse Manhetter Bank . | 35 7/8              | 36 1/8            |
| De Pont de Namours .    | 1133/4              | 114               |
| Eestmen Kodak           | 42 5/8              | 413/4             |
| Ford                    | 45 7/8 1<br>44 3/8  | 45 5/B<br>44 1/2  |
| General Blectric        | 563/4               | 971/2             |
| General Motors          | 43 3/8              | 43 1/2            |
| Goodyser                | 46                  | 46 1/4            |
| LR.M                    | 977/8               | 97 1/8            |
| LT.T                    | 58 1/8              | 58 1/8            |
| Mobil Cel               | 56 3/8              | 567/8             |
| Pfor                    | 70                  | 69 1/2            |
| Schlamberger            | 43 1/8              | 43                |
| Texaco                  | 52 3/4              | 62 3/4            |
| UAL Corp. ex-Affegis .  | 189 1/2             | 184 3/4           |
| Union Cárbida           | 23 3/4              | 23 1/4<br>34 5/8  |
| Wastinghouse            | 34 3/8  <br>71 5/8  | 71 1/2            |
| Xerox Corp              | 67 6/8              | 57 1/2            |

#### LONDRES, 16 N

#### Modeste reprise

dessiné, jeudi, au London Stock Exchange. Mais des ventes bénéficiaires n'ont pas permis au marche de conserver l'intégralité de ses gains. A la clôture, l'indice Footsie des cent valeurs devait se contenter d'enregistrer une très modeste avance de 6,4 points, à 2 209,8.

Une certaine confusion, il est vrai, a régné sur le marché, où, tour à tour, les opérateurs ont appris que l'excédent budgétaire s'était accru, que le chômage avait baissé en octobre et que les salaires avaient progressé. L'annonce d'une diminution du déficit commercial américain est apparue aux yeux de beaucoup mme la confirmation du ralentissement économique aux Etats

Pearl a grimpé en liaison avec l'amélioration de l'OPA lancée par AMP. BAT a également gagné du terrain dans la perspective du lancement d'une nouvelle OPA par

#### PARIS, 16 novembre 1 Plus active

Le marché de Paris a favora-nent réagi, jeudi, à la réduction du déficit commercial américain. L'indicateur CAC-40, après avoir ouvert sur une note quesi stable (+ 0,03 %), se raffermissait en cours de journée, après la publica-tion du chiffre. Il s'inscrivait en clô-ture à 0,74 % au-dessus de son niveau précédent. La plupart des analystes ont apprécié la bonne tanue de Wall Street la veille, mais restent prudents sur l'évolution des taux d'imérêt. A Paris, le loyer des taux d'intérêt. A Paris, le loyer de l'argent remontait et dépassait les 10 %. Cette tension sur le cré-dit provient en partie de la situa-tion allemande, où les provisions d'inflation pour le mois ont été por-tées de 0,3 % à 0,4 %. Toutefois, les investisseurs ont été encou-ragés par la décision des autorités monétaires outre-Rhin de laisser inchanné leur teux. Les transcenivesu moins élevé qu'en septembre ou octobre.

Eurotunnel s'envolait jeudi, s'appréciant de plus de 10 % après trois jours de forte baisse. 1,2 milbreuses sur ces fluctuations bru-tales du titre. Selon le Quotidien de quées par trois « golden boys » d'une société de Bourse parisienne, qui auraient distillé des rumeurs alarmistes sur la firme chargée de construire le tunnel sous la Man-che. Cette hypothèse va être étu-diée par la COB. Maison Phénix s'appréciait de 8 % à la suite d'un ement de ses activités.

Parmi les autres hausses, on notait Europe 1, SCOA et Nord-Est. Du côté des balsses figuraient Gerland, Bon Marché, VIF et Ingé-

La Société des Bourses francaises a, d'autre part, présenté les normes à respecter en dessous desquelles les valeurs seront iées de la cota.

#### TOKYO. 1780 Nouvelle avance

Pour la buitième séance con Pour la haitième séance consécutive, les cours out monté, vendredi, à Tokyo. Dès les quinze premières minutes de transactions, l'indice Nikkei avait déjà grimpé de 128,56 points. Il devait cependant ralentir ensuite son allure pour s'inscrire, en ciôture, à 35 963,74, en progrès de 87,40 points (+0,3 %) seniennent. Des prises de bénéfices, il est vrai, se sont produites, qui ont freiné l'ascension du marché. De l'avis des professionnels, la Bourse a fait preuve d'une certaine frilosité, à mattre sur le compte de la trop lonpreuve d'une certaine frilosité, à mettre sur le compte de la trop longue phase de hausse qu'elle vient de traverser. Néamnoins, les investisseurs out assez bien accueilli la réduction du déficit commercial américain, jugé comme un pas important fait vers un rééquilibrage des échanges. L'activité a diminué, témoignant d'une certaine prudence ambiante. Elle a porté sur l'échange de 850 millions de titres, contre l,1 milliard la veille.

| VALEURS                            | Cours dis<br>16 nov. | Cours du<br>17 nov. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Alcsi                              | 765<br>1940          | 760<br>1,950        |
| Canco                              | 1 780<br>3 270       | 1750                |
| Hooda Motors<br>Metaudate Electric | 1 780<br>2 250       | 1780<br>2 230       |
| Microbiato Heavy                   | 1 140<br>8 140       | 1 140<br>8 100      |
| Toyota Mozors                      | 2 580                | 2.580               |

#### **FAITS ET RÉSULTATS**

O Hoylake pourrait régler cash son OPA sur BAT. — Selon Sir James Goldsmith, l'OPA lancée par le consortium Hoylake sur le groupe BAT pourrait être réalisée à 80 % an comptant si les autorités américaines donnaient le feu vert au rachat de la fibiale Farmers Group. Dans son offre d'achat de 13 milliards de tivres (130 milliards de francs) faite en itillet dervier. devenue cadquue (130 milliards de francs) faite en juillet dermier, devenue caduque depuis, Hoylake n'avait proposé qu'un paquet de titres comprenant notamment des obligations à haut rendement (junk bonds) et aucun paiement cash. Sir James a indiqué que son nouvel engagement était contenu dans les documents fournis aux commissions de l'assurance de plusieurs des huit Etats américaines où est implantée l'armers. Ces Etats plusieurs des huit Etats américains où est implantée Farmers. Ces Etats examinent la proposition ferme faite par Hoylalte de revendre immédia-iement Farmers à l'assureur français Axa-Midi pour 4,5 milliards de dellars. Dans les conditions actuelles, Hoylalte offre 850 pence par action BAT (13 milliards de livres pour l'ensemble du groupe), comme lors du lancement de sa première offre en l'ensemble du groupe), comme lors du lancement de sa première offre en juillet. Selon le porte-parole du groupe, il s'agit d'un chiffire hypothétique, car le lancement d'une offre pourrait se faire attendre plusieurs mois ou ne jamais survenir. Le paisment propose aux actionnaires serait à 80 % en cash et 20 % en action. Personne ne peut giurale propose aux actionnaires serait à 80 % en cash et 20 % en action. actions. - Personne ne peut réussir-une OPA financée par des junk bonds en Grande-Bretagne -, a excere affirmé Sir James à l'occasion d'une conférence donnée à Londres. D Pearl rejette POPA améliorée d'AMP. – Pearl a décidé de rejeter la nouvelle OPA du groupe austra-

lien Australian Mutual Provident (AMP). AMP avait amélioré, jeudi 16 novembre, de 1,1 milliard à 1,24 milliard de livres (690 pence par action contre 605) son offre inamicale sur la compagnie d'assorances britannique, lancée le 2 octobre dernier. Pearl considère que les nouvelles propositions du groupe anstralien ne reflètent toujours pes la valeur réelle du groupe et restent larausuanca ne retieten toujours pes la valeur réelle du groupe et restent lar-gement inférieures à l'estimation de 1,38 milliard de livres (765 pence par action) qu'elle avait donnée dans

son document de défense.

11 Navigation minde: 4,7 milliards de francs de bénéfices prévas en 1989. – La Compagnie de Navigation mixte, qui fait l'objet d'une OPA lanote par la Compagnie financière de Paribas, table sur un résultat après impôt d'« environ» 4,7 milliards de francs pour 1989. Ce résultat correspond à un bénéfice nes de 378 F per action, pour le capital arrêté au 20 octobre. A cette date, le montant des pius-values avant impôts réalisées par la compagnie s'élevait à 5,143 milliards de francs, commte montant des pins-values avant impôts réalisées par la compagnie s'élevait à 5,143 milliards de francs, compte tem notamment de la plus-value enregistrée sur les titres de la Compagnie industrielle apportés à l'OPA de Seez et de la plus-value réalisée lors de la cession par la Mixte de la moitié de ses activités assurances su groupe allemand Allianz. La Mixte table, d'autre part, sur une progression de 74.8 % des revenus des finales et participations, revenant à la et participations, revenant à la maison-mère, dont le montant attendrait 250 millions de francs (comre 143 pour 1988). En 1988, le résultat net consolidé (part du groupe) de la Minte s'était élevé à 810,4 millions de francs.

| Se                        | eco:           | nd m             | arché                     | sélection      | . <u> </u>      |
|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| VALEURS                   | Cours<br>préc. | Denser<br>2004:s | VALEURS                   | Cours<br>préc. | Demier<br>cours |
| Amarit & Amociés          |                | 377.20           | Metro Communication .     | 170            | 170             |
| Asystal                   |                | 138              | Mession Make              | ļ              | 258             |
| BAC                       |                | 270              | Métrocarace               |                | 175             |
| B, Demacky & Assoc        | ****           | 680              | Militarenes (boss)        | 10             | 729 o           |
| Banque Tameaud            | 197            | 192              | Molex                     | 212 50         | 213             |
| BLCIK                     | ••••           | 806              | Nanah-Daksan              |                | 1240            |
| Boison                    | ,,             | 395              | CSivetri-Logarbez         | 240            |                 |
| Bosent Lyon)              | ••••           | 1                | One Good Fig.             | l              | 450             |
| Câbles de Lyon            |                | 2135             | Pisant                    | 1              | 525             |
| Calberson                 |                | 790              | PEASA                     |                | 820             |
| Carde                     | ••••           | 800              | Predout Class Feb.        |                | 93 70           |
| CAL-BR. CCU               |                | 745<br>1780      | Primace Assume            | J              | 509             |
| CDME                      |                | 1/80             | Publicat, (Rough)         |                | 884             |
| C. Streep. Bact           | ****           | 328 50           | Resident Marian Commercia | }^             | 700             |
| CEGEP                     |                | 320 DJ<br>545    | Plice & Associa           |                | 345             |
|                           | •••••          | 836<br>836       | Histor Alces For Ry J     |                |                 |
| Cananta d'Origny          |                | 625              |                           |                | 314             |
| CHIM                      | ••••           | 277              | Si House Manageon         | ļ i            | 252             |
| Conforme                  |                | 1230             | SCGPM                     |                | 617             |
|                           | ••••           | 387              | [ <b>56</b>               | 292            | 254             |
| Creeks                    | •••            | 163              | Silection law (Lyon)      |                | 111             |
|                           |                | 103<br>578       | SEP                       |                | 480             |
| Dauphin                   |                | 1196             | Seito,                    | <b>1</b>       | <b>422</b>      |
| Dennaley                  | ···· 、· .      | 531              | S.M.T.Gogafi              | f !            | 308 20 ·        |
| Deline                    | ⊶              | 200              | Societies                 |                | 283.20 0        |
| Estines Selicad           | ••••           | 197 d            | Sma                       |                | 738             |
| Elvation transitions 7    | ••••           | 1569             | Thermedor Hold, Europe    | 1              | 278             |
| France Established        | ****           | 212              | TF1                       | 1              | 313-40          |
| Gerosor                   |                | 626              | Unitog                    | }              | 173             |
| G. Fonder Fr. (G.F.F.)    | ****           | 305              | Hoto Finat de Fr.         |                | 491.50          |
| Geimai                    | ••••           | 881              | Valetie                   |                | 207             |
| ICC                       |                | 272              |                           |                |                 |
| <u> </u>                  |                | 280              | You Saint Laurer          | J              | 990             |
| kinsos                    |                | 151              |                           | ·              |                 |
| R2                        | ••••           | 300              | LA BOURSE                 | Sur N          | MINITEL         |
| Int. Metal Service        |                | 1647             |                           |                |                 |
| Le und internation and in |                | 408              | 7£_££                     | TAP            |                 |
| Loca Investissament       |                | 276              | 302 I 3                   | ) LEM          | ONDE            |
|                           | ····           | 140              |                           | , PEW          | AWAE            |

### Marché des options négociables le 16 novembre 1989

| -                   | no (V    | OPTIONS   | D'ACHAT | OPTIONS    | DE VENTE   |  |
|---------------------|----------|-----------|---------|------------|------------|--|
| VALEURS             | PRIX     | Déc.      | Mars    | Déc.       | Mars       |  |
|                     | exercice | dernier . | dernier | dermer     | dernier    |  |
| Accur               | 800      | ₩ :       | 82      | 11         |            |  |
| Bouygues            | : 760    | 5,10      | ·       |            | <b>.</b> – |  |
| CGE                 | 440      |           | -60     | 4.20       | · · · ·    |  |
| Elf-Aquitaine       | 520 -    | 12        |         | 31         | ! -        |  |
| Enrotancel SA-PLC . | 40 .     | 10        | 13      | 2,30       | 4,18       |  |
| Lafarge-Coppée      | 1708     | 4,50      | 24      | 278        | 271        |  |
| Michelin            |          | - 4.50    | - 11,50 | 12         | 15         |  |
| Mid                 | 1 495    | 24        | _       | <b>-</b> : | <b>!</b>   |  |
| Paribas             | 489 -    | 110       | _       | 3          | i –        |  |
| Pernod-Ricard       | 1 500    | - 23,10   | _       |            | .   .      |  |
| Persetat            | 755      | 2         | 165     | 13         | :38        |  |
| Saint-Gobain        | 649      | 21        | 43      | 31         | _          |  |
| Source Pertier      | 180      | 178       | 216     | . 88       | _          |  |
| Société générale    | 480      | 21        | -       | 19         |            |  |
| Suez Financière     | 388      | 26        | 38      | - 1        | _          |  |
| Thomson CSF         | 160      | 14.50     | 22      | 5 1        | _          |  |

## MATIF

| Notionnel 10 %.<br>Nombre de contrat | - Cotation 6<br>s : 72 284. | en pourcenta | ge du 16 nove    | mbre 1989        |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|--|--|--|
| COURS                                |                             | ÉCHÉ         | ANCES            | N A              |  |  |  |
|                                      | Déc. 89                     | . M          | ers 90           | Jain 90          |  |  |  |
| Dernier<br>Précédent                 | 105,26<br>105,62            |              | 5,38<br>5,70     | 105,66<br>105,98 |  |  |  |
|                                      | Option                      | s sur notión | nei              |                  |  |  |  |
| PRIX D'EXERCICE                      | OPTIONS                     | D'ACHAT      | OPTIONS DE VENTE |                  |  |  |  |
|                                      | Déc. 89                     | Mars 90      | Déc. 89          | Mars 90          |  |  |  |
| 106                                  | 0,11                        | 0.79         | 0.81             | 1.40             |  |  |  |

#### **INDICES**

#### **CHANGES** Dollar: 6,2675 F.4

Le dollar était en hausse de 0,13 yen, vendredi 17 sovembre, à la ciònure du marché des changes de Tokyo. Il s'échangeait à 143,98 yens, suite aux bons résultats du commerce extérieur américam pour septembre. Le billet vert avait ouvert sur une hausse plus importante à 144,17 yens pour culminer à 144,25 yens. A Paris, le devise américaine, dans un marché très calme, s'échangeait à 6,2675 F, contre 6,2705 F au fixing de la veille.

FRANCFORT Dollar (en Dhd) .. 1,8417 1,8427 TOKYO TOKYO 16 nov. 17 nov. Dollar (on yeas) . 143,85 143,98

MARCHÉ MONÉTAIRE (effets privés) Paris (17 nov.). . . . . . 11/16-11/169 New-York (16 nov.)..... 17/61/25

#### **BOURSES** PARIS (INSEE, bess 100: 30-12-88) 15 пот. 16 лот.

. ^ . <u>- - '</u> - \_

Valeurs françaises . 121,6 Valeurs étrangères . 116,7 (SBF, base 100: 31-12-81) Indice général CAC 511,6 SIA.1 (SBF, base 1000: 31-12-87) Indice CAC 40 . 1816,63 . 1838,81 (OMF, base 100: 31-12-81) Indice OMF 50 . 6634 591,34 NEW-YORK (Indice Dow Jones) Industrielles ..... 2 632,58 2 635,66

LONDRES (Indica a Financial Times a) Industriciles 1759,4 1759,2 Mines d'or 273,2 264,6 Fonds d'Etat 84,29 84,12 TOKYO

16 nov. 17 nov. Nikkei Dos Joss ... 35 876,34 35 963,74 Indice genéral ... 2721,83 2717,99

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                                                       | COVIDE                                                                                  | AL 1015                                                                                 | · ·                                              | <del></del>                                           |                                                                    |                                                                               |                                                                       |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | _ WURS                                                                                  | DU JOUR                                                                                 |                                                  | MOIS'                                                 | ) DEU                                                              | X MOIS                                                                        | ST                                                                    | MOES .                                                                         |
| · . ·                                                                 | + bes                                                                                   | + hour                                                                                  | Rep. +                                           | ou dip                                                | Rep. +                                                             | ou die                                                                        | Ben d                                                                 |                                                                                |
| SE_U<br>Scan<br>Yen (1998)<br>Placin<br>Fin (1999)<br>E. (1999)<br>E. | 6,2650<br>5,3593<br>6,3617<br>3,4617<br>3,6100<br>16,2654<br>3,2365<br>4,6177<br>9,8830 | 6,2680<br>5,3664<br>4,3513<br>3,4947<br>3,9171<br>16,2215<br>3,8487<br>4,6233<br>9,8048 | + 46<br>+ 123<br>+ 38<br>+ 311<br>+ 311<br>- 413 | + 55<br>+ 134<br>+ 52<br>+ 59<br>+ 29<br>+ 20<br>- 30 | + 175<br>- 197<br>+ 241<br>+ 114<br>+ 86<br>+ 75<br>+ 141<br>- 285 | + 280<br>- 154<br>+ 297<br>+ 136<br>+ 394<br>+ 223<br>+ 184<br>- 168<br>- 722 | + 594<br>- 455<br>+ 722<br>+ 392<br>+ 183<br>+ 183<br>- 557<br>- 2692 | + 688<br>- 385<br>+ 887<br>+ 369<br>+ 292<br>+ 691<br>+ 588<br>- 464<br>- 1692 |
|                                                                       | <u> </u>                                                                                | - 100.00                                                                                | - 725                                            | 532                                                   | - 865                                                              | <u> </u>                                                                      | - 2092                                                                | ~ 169                                                                          |

#### TAUX DES EUROMONNAIRE

|                                                                                               |                                                                                                                    | PAILAIMAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE-U 8 3/8<br>D84 7 1/4<br>Resin 8 3/16<br>FR. (180) 9 1/2<br>FS 11 14 3/4<br>F frame 9 15/16 | 2 5/8 8 3/8<br>7 1/2 7 3/4<br>8 7/16 8 5/16<br>18 9 3/4<br>6 7/16 7 1/4<br>12 11<br>15 14 15/16<br>19 3/16 19 1/16 | \$ 1/2   3 1/16<br>7 7/2   8 1/8<br>3 7/16   3 3/8<br>18 1/16   9 5/4<br>7 3/2   1 5/2<br>12 1/2   1 3/8<br>15 1/16 15<br>10 3/16 10 3/16 | 8 9/16 8 1/8 8 1/4<br>8 1/4 8 3/16 8 5/16<br>2 1/2 8 3/8 8 1/2<br>10 1/16 9 3/4 10 1/16<br>7 3/4 7 3/4 7 7/8<br>12 3/4 12 3/8 12 7/8<br>15 1/8 14/16 14/15/16<br>18 5/16 18 1/4 18 3/8 |

Ces cours pratiqués sur le marché interha saire des devises nons sont indiqués

ces changes

Marie T. P. T. Sept.

THE REAL PROPERTY.

## MARCHÉS FINANCIERS

|                                                                            | BOURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E                                                                                                                                 | DU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours rele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vés<br>3                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | Composition VALEURS Comes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                 | Demier %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ègleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nt me                                                                                                                       | ensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ıel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours précéd. Premier cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Detain % cours +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                            | 780 CEGLD 710 255 Centrost 238 620 Cetalorest 582 425 Dates \( \pi \) 408 630 CFAO.\( \pi \) 629 485 CGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 702 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                           | 088 - 0 27 708 - 0 64 1000 - 0 05 200 - 0 05 200 - 0 05 200 - 0 05 200 - 0 05 200 - 0 05 200 - 0 05 200 - 0 08 201 + 2 08 203 + 2 08 203 + 2 08 203 + 2 08 203 + 2 08 203 + 2 08 203 + 2 08 203 + 2 08 203 + 2 08 204 + 2 08 205 - 2 08 206 + 2 08 207 - 2 08 207 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 208 - 2 08 | 345 Disk. R. Sad-Eat Disk. R. Sad-Eat Disk. R. Sad-Eat Disk. R. Sad-Eat Disk. R. Sad-Eat Disk. R. Sad-Eat Disk. R. Sad-Eat Disk. R. Sad-Eat Disk. R. Sad-Eat Disk. R. Sad-Eat Disk. R. Sad-Eat Disk. R. Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Sad-Eat Eat Eat Eat Eat Eat Eat Eat Eat Eat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 0 99 3380<br>- 0 50 1880<br>+ 1 57 780<br>- 2 42 846<br>+ 1 93 4720<br>+ 2 96 4720<br>+ 1 93 4720<br>+ 1 93 4720<br>+ 1 103 4750<br>- 1 11 4750<br>+ 1 187 425<br>- 1 70 4380<br>+ 1 88 245<br>- 1 70 4380<br>+ 1 88 245<br>- 0 40 188<br>+ 1 88 245<br>- 0 40 188<br>+ 1 88 245<br>- 0 40 188<br>+ 1 82 245<br>- 0 40 188<br>+ 1 82 245<br>- 0 40 188<br>- 0 40 188<br>+ 1 82 245<br>- 0 40 188<br>- 0 40 188<br>- 0 40 188<br>- 0 40 188<br>- 0 40 1820<br>- 0 40 182 | Located Ins. # 770 Locatesce # 816 Locatesce # 816 Locatesce # 816 Locatesce # 4906 Lyess. Ess. # 470 Mais. Photolog # 452 Marse Gorin # 4251 Marse Gorin # 4251 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 150 Marse Con # 1 | 2270 3270 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329                                                                           | 700077801019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019181019 | 0 62 616 Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALEURS   Course   procedure   980   980   980   1945   333   322   859   859   820   50   05   1105   1128   985   980   510   50   510   50   510   50   510   50   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78   2230   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730   730    | Deutsche Ber Orescher Ber Orescher Ber Orescher Ber Deutscher Ber Deutscher Ber Deutscher Ber Esstman Kod Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand Esst Rand | 1159   1154   1154   1155   1154   1155   1154   1155   1154   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155   1155      | 5 25 10 - 7 7 250 80 + 0 281 80 + 0 281 80 + 0 281 80 + 0 281 80 + 0 281 80 + 0 281 80 + 0 281 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68642047 49539514 01007 7685764770675 16230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                           |
|                                                                            | 500 C.F. internat. # 513<br>185 C.C.F.# 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 513 5                                                                                                                             | 13 + 134 1<br>69 50 + 134 1<br>63 - 078 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 280 Lab Bellon (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2280 2290 2345<br>1425 1425 1430<br>1270 1278 1279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + 236 640<br>+ 035 1350<br>+ 071 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saint-Gobain . 615<br>St-Leuis * 1385<br>Saiorace 2530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 618 62<br>1399 141                                                                                                          | 10 J+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 14 74 8af<br>1 81 250 Cha<br>1 02 90 Esh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Relations 105<br>tee Manh 221 5<br>to Bay Mines 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98 50 98 80<br>224 20 224 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 590   390<br>+ 122   167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Xerox Corp.<br>Yamanquchi<br>4 Zambie Corp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 355 70 381<br>151 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 50   - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49<br>33<br>37                                                                                                                                                                                               |
|                                                                            | VALEURS S du nomi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | % du<br>coupon                                                                                                                    | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours Derrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oras Demisr<br>préc. cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | Demier<br>court                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W (sélection) Emission Rach Preis incl. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emission<br>Freis incl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rechet net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emission Rech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | her                                                                                                                                                                                                          |
| শিক্ষা কৰি প্ৰ<br>শিক্ষা<br>শিক্ষা<br>শিক্ষা<br>শিক্ষা<br>শিক্ষা<br>শিক্ষা | Obligations  Emp. 8,80 % 77. 122 18,80 % 78,983 100 95 10,80 % 78,984 100 95 10,80 % 78,984 100 95 10,80 % 29,90 101 72 10,20 % 22,90 100 85 16 % pin 82 105 38 13,40 % disc. 83 113 65 12,20 % oct. 84 105 17 11 % fis. 85 105 17 11 % fis. 85 105 17 11 % fis. 85 105 18 0AT 9,80 % 1987 105 18 0AT 9,80 % 1988 102 75 0AT 9,80 % 1986 102 75 0AT 9,80 % 1986 102 75 0AT 9,80 % 1986 100 70 0AT 9,80 % 1986 100 70 0AT 9,80 % 1986 100 70 0AT 9,80 % 1986 100 70 0AT 9,80 % 1986 100 70 0AT 9,80 % 1986 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50 % 85 100 70 0AT 11,50  | 1145<br>985<br>276<br>1744<br>329<br>520<br>400<br>1773 d<br>300<br>4005<br>111<br>650<br>700<br>186<br>930<br>407<br>8420<br>160 | Chemper (Hy) Class (Finner, de) Cl. (Finner, de) Cl. (Finner, de) Cl. (Finner, de) Cl. (Finner, de) Cl. (Finner, de) Cl. (Finner, de) Cl. (Finner, de) Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Com | 1200   1251   1250   1251   1251   1250   1251   1250   1251   1250   1251   1250   1251   1250   1251   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   1250   12 | Maganina Unipric Maganina S.A. Majatimas Part. Métal Disploysi Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Slaves Sl | 242 246 246 248 248 250 250 397 720 1727 1736 960 1049 585 373 80 780 680 405 60 580 3150 234 50 617 127 125 350 348 620 451 177 177 370 432 685 680 580 580 580 580 580 580 580 580 580 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AEG. Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Akan Banda Akan Akan Banda Akan Banga Chomma Banga Chomma Banga Chomma Banga Pasik Chyale corposition Ciff Commander Commander Commander Gener  308 308 31 33 11 125 425 425 425 425 425 425 425 425 425 4                                                                  | 76 07 65 1 1 20 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A. A.  A. A.  crition  crition  crition  criticand  G.F. Actions (ac-CP)  G.F. 5000  G.F. 5000  G.F. Foncis  G.F. Foncis  G.F. Foncis  G.F. Foncis  G.F. Foncis  G.F. Foncis  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stignit  G.F. Stign | 1055 50 1055 1 256 1 256 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | France-Index Sizes France-Index Sizes France-Obligations France-Obligations France-Obligations France-Obligations France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-Pleme France-P | 451 70 459 74 462 93 122 44 1330 122 44 1330 132 132 40 132 40 132 40 132 40 132 40 132 40 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 132 50 133 50 133 50 133 50 133 50 133 50 134 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 135 50 13 | 107 27 440 88 47 240 88 118 87 1252 15 15 1252 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Parbas Opportunidas Parbas Opportunidas Parbas Pastronina Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo Parbas Rescristo | 122 97 117 88 1176 88 31 684 31 684 31 684 31 182 88 1132 7188 97 77 48 1132 7188 97 7188 57 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51 112 51  | 047 88 10 17 18 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |
|                                                                            | MARCHÉ OFFICIEL P  Buts-Bris (\$ 1] EU Alemagne (100 DM2 53 Belpien (100 E) 1 Pret But (100 E) 30 Demagne (100 DM3 8 Romage (100 E) 9 Gentin-Bretagne (£ 1) Grite (100 Grid Seite NURS C<br>16c. 1<br>6 251<br>6 970<br>9 580<br>6 197<br>7 380<br>0 380<br>3 791<br>4 634<br>3 7 200<br>3 7 200                    | COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COURS   COUR   | DES BILLETS  Verste  6 520 Or fin  350 Fisce 16 860 Fisce 310 Fisce 310 Fisce 4 200 Fisce 4 200 Fisce 4 200 Fisce 4 200 Fisce 5 700 Or Le 4 3560 Or let                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arché libi  MONSMAIES ET DEVISES Bito an barrei (jet inquè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COURS COURS paic. 16/11 78500 78400 78500 78400 456 455 357 485 466 459 572 570 2820 2820 1850 1500 900 2900 476 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sagroce Sagroce Harbo-Ricelle-Zan Hoogseen Harbo-Ricelle-Zan Hoogseen Harin Inmobilier Nicelas Paticip, Patier Potolo N.V. S-subbis-Embalaga Sano-Matra S.F.R. S.F.R. Sel Lacteurs du Monde Uricel Plassesins Wonder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140 11<br>610 6<br>210<br>297<br>249<br>365 3<br>178 10 1<br>2100 21<br>381 3<br>1932 18<br>1932 18<br>442 4<br>380<br>1440 | 50 10 E E E E E E E E E E E E E E E E E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pargrie Long-Teerna pargrie Mondie pargrie Mondie pargrie Chaide pargrie-Chaide p | 191 38 186: 1369 46 1331 1 11735 77 1889 49 192: 1393 41 1343 ( 464 66 452: 1179 83 1166: 1179 83 1166: 1179 84 11265 7205 24 5278 1 11265 94 11285 282 55 273 ( 5579 80 9145 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Nerio-Sécurhé Nerio-Valence Nopon-Gen Nord-Seat Dévelope Nord-Seat Dévelope Nord-Seat Dévelope Nord-Seat Dévelope Nord-Seat Dévelope Nord-Seat Dévelope Nord-Seat Dévelope Nord-Seat Dévelope Nord-Seat Dévelope Nord-Seat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12044 96<br>836 83<br>8993 76<br>1240 99<br>121 90<br>121 90<br>121 90<br>122 47<br>1935 22<br>1935 25<br>1311 50<br>8485 40<br>18425 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12044 96<br>817 16<br>6681 39<br>12389 51<br>12929 05<br>120 89<br>9144 81<br>1031 38<br>160 22<br>1094 38<br>15933 95<br>1288 38<br>5260 83<br>16383 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PUBL<br>FINAN<br>Renseign<br>45-55-91-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1676 83 1676 42399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 2399 1 23 | 15<br>75<br>03                                                                                                                                                                                               |



## Le Monde

مكذا من الاصل

#### Le premier secrétaire de l'ambassade d'URSS | L'Iran est prêt à un échange de prisonniers rencontre les communistes corses

THE RESERVE OF STREET

Prudent autant qu'habile, M. Dimitri Youdine, le premier secrétaire de l'ambassade d'URSS en France, s'est rendu à l'invitation de la fédération du PCF de Corsedu-Sud, pour, a-t-il dit, expliquer la perestroika et non pour « s'ingérer dans les affaires du Parti communiste français ». La fédération de Corse-du-Sud est pourtant connue pour ses positions proches des «reconstructeurs». Pour le diplomate soviétique, e ce qui est important, c'est que ce sont des

communistes qui ont lancé l'invita-tion... qu'ils soient reconstructeurs

ou non, c'est au PCF de le voir ». Pas plus de jugement de valeur lorsqu'il faudra parler du décalage entre le discours savorable à la perestroïka de M. Georges Marchais et la pratique du secrétaire général du PCF : « Je ne sais pas s il y a des décalages, mais, s'il y a des divergences de points de vue, c'est bien pour le débat (...). Aujourd'hui, nous affirmons que le socialisme doit s'adapter au monde d'aujourd'hui (...). Nous avons fait des erreurs dans le passé. Par exemple, nous n'avons pas su comprendre ce qui se pas-sait dans certains pays de l'Est après la seconde guerre mondiale.

Nous avons même pesé de notre poids idéologique, politique, par-fois militaire, pour que rien ne change. Ces pays ont ressenti avant nous la nécessité d'un changement. Ils avaient raison, nous ne le

Y aurait-il péril alors pour les partis politiques à trop s'adapter? soviétique, dit M. Youdine, tout a changé avant que vous vous en ren-diez compte. Le mur de Berlin est un symbole qui parle au monde entier. Mais, au-delà, c'est la muraille de Chine qui est dans nos consciences qu'il faut démolir, que nous soyons de l'Est ou de l'Oue Il faut que l'Europe soit enfin

Il a conclu : « La réunification est prématurée car cela risque de bouleverser tout l'équilibre européen qui s'est formé après la seconde guerre mondiale. Mais il faut que la maison commune Europe soit construite par toutes raines, indépendantes, des nations qui apporteront au trésor commun ce qui constitue leur culture, leur civilisation, leur authenticité. » Ce discours semble avoir séduit les communistes corses venus écouter le représentant de M. Gorbatchev.

M. C.

## accompagné d'un retrait des troupes irakiennes

L'Iran a proposé, jeudi 16 novembre, à l'ONU un échange « immédiat » des prisonniers de guerre irakiens et iraniens, accompagné d'un retrait « simultané » des troupes sur les frontières internationales pour « briser l'impasse artificielle » dans laquelle se tronvent les négociations. La proposi-tion iranienne, rapporte l'agence IRNA, a été remise par le ministre iranien des affaires étrangères, M. Ali Akbar Velayati, à l'envoyé spécial de l'ONU, M. Jan Eliasson, lors du dernier entretien qu'ils ont en, jeudi, avant le retour à New-York de M. Eliasson.

L'agence précise, par ailleurs, que le chef de la diplomatie iranienne a accepté le principe d'une nouvelle réunion avec le secrétaire général de l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, « au cours de la dernière semaine de décembre ». De son côté, M. Valati a souligné, dans un communiqué, que Téhéran avait accepté les propositions de l'envoyé spécial de l'ONU afin d'engager une démarche de bonne volonté et [avancer] une offre qui puisse alder à briser l'Impasse articifielle » dans laquelle se trouvent actuellement les négociations < sans que personne y trouve un avantage ».

M. Eliasson avait entrepris, le 1° novembre, une nouvelle mission en Irak et en Iran afin de tenter de débloquer le processus de paix - dans l'impasse dès l'instauration du cessez-le-feu, le 20 août 1988 et a effectué six voyages entre Bagdad et Téhéran pour convaincre les deux pays de reprendre leurs pourparlers directs, interrompus en avril dernier.

#### Exécution de prisonniers politiques

Plus de 1700 personnes ont été. exécutées en Iran en 1989, parmi lesquelles figureraient des prisonniers politiques présentés comme des trafiquants de drogue, estime l'ONU dans un rapport rendu public jeudi sur la situation des droits de l'homme dans ce pays.

Le rapporteur de l'ONU sur ce

sujet, le salvadorien Reynaldo Galindo Pohl, précise qu'il a reçu des informations « selon lesquelles plusieurs de ces exécutions étaient des exécutions politiques dégui-sées dans le but d'éviter une réaction négative de l'opinion internationale ». « Ces allégations, qui sont particulièrement délicates, nécessitent un examen balancé el prudent », écrit toutefois M. Pohl, soulignant qu'il entend poursuivre ses investigations en la matière. Il note néanmoins qu'il lui a été possible - de dresser une liste de quelque 1700 personnes probablement exécutées, soit à la suite de condamnations ordinaires, soit

pour des raisons politiques ». Des témoignages entendus par M. Pohl, il ressort en outre que des prisonniers font l'objet de tortures et que certains gardiens de prison se livrent à des simulacres d'exécution sur des détenus. - (AFP.)

#### Le nouveau gouvernement obtient la confiance du Parlement

Le gouvernement du premier ministre turc Yildirim Akbulut, désigné jeudi dernier par le nouveau président Turgut Ozal, a obtenu, mercredi 15 novembre, la confiance du Parlement à la majorité simple.

Le cabinet de trente et un membres rempiace celui de M. Ozal. Deux ministres d'Etat du gouvernement Ozal ne figurent pas sur la liste de M. Akbulut, tandis que sept nouveaux ministres d'Etat ont été nommés. Parmi eux, trois fondamentalistes musulmans, MM. Mustafa Tasar, Vehbi Din-cerler et Mehmet Kececiler.

Le vote de confiance est intervenu un jour après la fin du débat au Parlement sur le programme du nouveau gouvernement. Celui-ci avait été présenté très rapidement vendredi dernier, à peine vingt-quatre heures après l'annonce de la composition da nouveau gouverne-

Ce programme ne présente aucun changement notable de la politique intérieure et extérieure mivie depuis 1983 par l'ex-premier ministre Ozal avec sa majorité parlementaire du Parti de la mère

#### **BOURSE DE PARIS** Matinée du 17 novembre

#### Hésitation

Le marché ouvrait en légère baisse, vendredi, en début de matinée, perdant 0,02% à l'ouverture. Il se dépréciait de 0,22 % après la publication du déficit commercial français, qui atteint les 9,33 mil-liards de francs en août contre 7,48 milliards en juillet. Les principales hausses étaient emmenées par Eurotumel (+ 6,3 %).



#### SUR LE VIF

Métro-boulot-crado!

D ANS ma sárie Je-prende-le-métro-ca-sent-mau-vais- c'est-risqué-c'est-crado, voici la cent sobrante-quatorziane diffusion de l'épisode € Grève sur la ligne Portede-Montreuil - Pont-de-Sèvres », celle que je prends tous les midis pour aller à la gym. Là, j'irai pas. Non, pes tant pis, tant mieux i Je la partage, je l'encourage, la colère des trop rares employés obligés d'affronter seuls, soir après soir, de sanguinaires bagaires

entre junkies, entre dealers. Sur les quatre cents flics enfin chargés de notre proteotion, entre les congés, les mala-dies et les roulements il n'y en a jamais plus de quatre-vingts pour surveiller trois cent obtante stations, c'est dire l Ce qui est dingue, en l'occur-rence, c'est notre formidable passivité, à nous, les usagers, notre crédulité, notre résigna-tion. On aurait pas l'idée, ils le font bien à l'étranger, de se secouer, de s'associer, de gueuler et de tirer nous mêmes

la sonnette d'alarme. Les syndicats de conducteurs, c'est pas fait pour les chiens. C'est fait pour les vide, le dos courbé dans l'inter-minable attente de rames trop bondées pour qu'on puisse y monter. C'est fait pour les rats fliochent, passé les heures de pointe, craimifs, affolés, l'œil aux acueta, les fesses serrées le long des couloirs et des qui de ces closque, que la nuit

**CLAUDE SARRAUTE** 

14年17年1

··· •• •

-4 + A

THE T

1.5

1

19 miles

44.

4

10 July 1

Sign of Chap

- C-1-40

S ....

. 245

Je lissis aujourd'hui dans France-Soir, un reportage hallucinant sur la 9, justement, la ligne de tous les dangers. Assorti d'une interview, carrément grandiose, du nouveau 4 M. sécurité » nommé par la RATP. Que comptez-vous faire pour améliorer la situation ? Moner une campagne d'information auprès des jeunes, histoire de les avertir des risques qu'ils courent en prenent un ticket de métro. Chasser les vendeurs à la saiwette, pas de drogue, non: pas forcément, de foulards ou de parapluies - et les remplacer par des éduceteurs invités à dialoguer avec comme ce en passant. Le tais pas, mon grand, réfléchis, attends, si tu y tiens vraiment, veaux, pour l'énorme troupeau t'en trouvers d'autres à Cha-des voyageurs piétinent l'ont ronne ou à Nétion !

enfermé dans sa cage de verre.

Pour M. Daniel Bäton, secré-

taire général du syndicat

autonome-traction, la coupe est pleine. « Ils dissimulent leur came

le long des voies entre deux sto-tions et menacent même les agents

Le commissaire principal, Gérard d'Andrés, attaché au prési

dent de la RATP, M. Christian

Bianc, pour les questions de sécu-rité, ne nie pas l'étendue du pro-

blème. « Pour un dealer, le métro

est l'endroit révé car il est très

facile de s'échapper. Mais il m

faut pas noireir le tableau. La RATP toute seule ne pourra rien

faire, il faut d'abord trier dans

cette faune ceux qui sont récupéra-

bles et perivent être soignés, mais

austi tendre la main et informer

intelligemment les usagers, sur-

tout les jeunes, et ensuite exercer

une répression qui devra être impi-toyable », affume-t-il

Pour les syndicats, cet arrêt de

travail sur la ligne 9, sur laquelle un train seulement circulait tous

les quarts d'heure vendredi matin, constitue un « avertissement » aux pouvoirs publics. Selon le syndicat

dre normalement samedi matin.

tonome, le trafic devrait repren-

JEAN-MICHEL NORMAND

avec des conteaux ..

#### Grève d'avertissement sur la ligne 9 du métro parisien

#### Le personnel de la RATP excédé par les dealers

Chassé des iignes 4 (Porte de les nous narquent et font leur com-Clignancourt-Porte d'Orléans) et 3 merce ouveriennent devant nous », (Levallois-Galliéni), le «marché» affirme Françoise, contrôleuse à la de la drogue dans le métro parisien station République. « On ne peut a trouvé refuge à l'extrémité est de rien faire. Ils n'ons gér la ligne 9 (Pont- de-Sèvres- pas la drogue sur eux, pas la drogue sur eux, sont Fran-çais, ont des papiers en règle et quand ils se font interpeller, on les retrouve le sur lendemain, plus Mairie de Montreuil) Vendredi 17 novembre, agents de conduite et personnel des stations de la ligne 9 ont pris un « coup de sang » et ont cessé le travail à l'appel des syndiagressifs encore», renchérit un agent de la station Oberkampi,

cats autonome, CGT et CFDT. « De février à août s'indigne M. Robert Galopoin, chef de la sta-tion Oberkampi, nous avons eu la paix grâce aux opérations de police, mais ils sont revenus. Cest devenu impossible : les dealers traversent les voies et perturbent le trafic. Le soir, ils sont parfois cinquante ou quatre-vingts sur les quais et on n'arrive pas à les faire sortir, à moins que la brigade de sécurité de la RATP ou la police avec des chiens viennent en ren-

La semaine dernière, une violente rixe entre bandes rivales. Porte de Montreuil, au cours de laquelle des coups de feu ont été échangés, a déclenché la réaction du personnel. « Vous savez, les usagers ne s'en rendent pas forcément compte, mais la présence des dealers est facilement repérable.

#### METRAGE ET "COU(TU)RAGE" SONT LES DEUX MERVEILLES DE LA MODE

COUTURE + COURAGE = "COUTURAGE" c'est-à-dire voite robe. jupe ou ensemblé faits par vous, à votre goot, à votre idée, etc. MÉTRAGE, aucun problème, il y en a des milliers chez Rodin, de toutes les matières, couleurs, dessins, funtaisies.

> Les Nouveaux Métrages, depuis 30 F.le metre. ...

Pure... Fine, fraiche et particulièrement pure, VOLVIC accompagne les meilleurs plats de Paris. AU PÁVILLON MONTSOURIS, Paris 14



37, Av de la République 75011 PARIS Tél.(1) 43.57.46.36 Métro: PARMENTER

#### L'ESSENTIEL

#### HAT SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A SECTION AT A S

Europe : « Tout dépend désormais de l'Ouest», par Marion Bönhoff et Helmut Schmidt ; « Questions après la fête s, par Pierre Sudreau ....2

Débats

#### L'anarchie en Somalie Un régime à bout de souffle .... 5

La conférence de *l'UNESCO* 

#### Le programme de M. Mayor adopté mais sans augmentation du budget 6

#### L'Association des maires de France

La révolte des maires ruraux embarasse les socialistes qui souhaite 

#### ₩#SECTIONEB®

#### L'Italie

#### de la renaissance

Un puissant vent de réformes souffle sur la nation la plus énigmetique de l'Europe. Après des années d'atermolements, la cinquième puissance économique mor bouillonne de projets ..... 9 à 16

#### SECTION C

#### ∢ Peinture-cinémepeinture » à Marseille

Les rapports ambigüs de la peinture et du cinéma sont le prétexte d'une grande exposition à la Vieille Charité

### Boulez à Metz

Quarante-trois ans après la première version de Visage nuptial, 

## Rock, révolte et rouble

Le rock est depuis quelques années la bande-son de la pérestroïka. L'ouvertute à l'Est n'est pas, dans ce domaine, exempte de problèmes 

#### Concentration

dans la presse américaine

Le feu vert donné par la Cour suprême des Etats-Unis à la fusion de deux quotidiens de Détroit alarme les milieux politiques et professionnels qui dénoncent une atteinte au pluralisme . . . . . . 19

#### SANS VISA

#### L'Arizona de John Wayne

lci, la nature est toute de violence. Mais l'histoire ne l'est pas moins. La terre garde le souvenir de la conquête espagnole et de l'extermi-

nation des tribus indiennes 21 et 23

#### Les Etats-Unis pourraient accorder la clause ● La table ● les jeux . . . 22 et 26 L'Assemblée

des écologistes Au cours d'une réunion annuelle à Marseille les Verts s'interrogent sur leurs succès . . . . . . . . . . . . . . . . 27

#### Les élections

dans la police nationale Les résultats des élections professionnelles dans la police nationale confirment la stabilité de la représentation syndicale, au-delà d'une légère poussée de la FPIP dans quelques villes dont Marseille . . 28

## La circulation

à Paris Cent quatre vingt mille contraventions ont été dressées pendant la semaine du 6 au 13 novembre à Paris. La tarif du stationnement payant aucmentera

#### Journal d'un amateur ∢ Apesanteur », par Philippe

Où seront les pouvoirs dans dix ans

Au cours du deuxième séminaire Sciences-Po- le Monde, l'entreprise a été plébiscitée ......32

Réunion ministérielle à Varsovie : le pays de l'Est divisés sur la place à faire au professionnalisme .... 36

L'Europe contre Renault

Les démarches de la Commission de 

#### Un conciliateur à Saint-Nazaire M. Soisson cherche à renouer les fils du dialogue entre la direction et les syndicats des chantiers navels ... 37

Texas Air commande quarante Airbus Le marché de l'aéronautique en

#### pleine expansion ..........38 La politique méditerranéenne

de la CEE La Commission de Bruxelles yeut réformer des pratiques datant des années 70 ......38

#### Services

Abonnements ...... 34 Annonces classées ... 44 et 45 Carnet ..... 32 Météorologie ......34 Radio-télévision ......35 La télématique du Monde : 3615 LEMONDE

#### de la nation la plus favorisée à l'URSS Le secrétaire américain au com-

merce, M. Robert Mosbacher, a nnoncé, lors d'une conférence de presse à Washington, que le prési-dent Bush proposerait d'ici à la fin du mois de novembre l'octroi de la clause de la nation la plus favorisée à l'Union soviétique. Cette clause, réclamée par l'Union soviétique dans le cadre des négociations commerciales américano-soviétiques qui se déroulent actuellement, per mettrait à ses importations d'entrer sans surtaxe sur le marché américain. L'un des obstacles à la normalisation des liens commerciaux entre les deux pays était la restric-tion à la liberté d'émigrer pour les juifs soviétiques. Dans la même conférence de presse, le ministre du commerce extérieur soviétique a annoncé le vote prochain d'une nonvelle loi sur l'émigration.

#### M. Laurent Fabins invité du « Grand Jury RTL-le Monde »

M. Laurent Fablus, président de l'Assemblée nationale, sera l'invité de l'émission hebdomadaire «Le Grand Jury RTI, le Monde», dimanche 19 novem-bre, de 18 h 30 à 19 h 30.

L'ancien premier ministre, qui vient d'effectuer un voyage offi-ciel à Moscou, répondra aux questions d'André Passerou et de Jacques Almaric du Monde et de Paul-Jacques Truffaut et de Pierre-Marie Christin de RTL, le débat étant dirigé par Olivier

O Û TROUVER du chimiz et du sa-tin imprimé à 39,50 F le mêtre linéaire en 140 traîté anti-salissures ? malement c'est 150 F.

- Oui, mais chez Artirec, c'est 39,50 F qualité "siège" partait aussi pour mure et rideaux. incroyable mals wai. Tant qu'il y

Ne pas se tromper: arrivant par le bd R. Lenoir, à la hauteur du 87 prendre la Rue St-Sébastien puis Tre à gauche (r. Alp. Baudin) puis 1re à gauche (r. Alp. Baudin) puis 1re à gauche Impasse St-Sébastien. Artirec Tissus est au 8. Park. grat. cour. 5 % lecteurs ( a Monde

5 % lecteurs Le Monde.

#### (Publicité) – Chintz de toute beauté? Où? **Chez Artirec**

Je crois que c'est impossible. Nor-

a du stock à l'entrepôt secret du 8 impasse St-Sébastien 11°, tél. : 43.55.66.50. Agréé Fnac.

Le manéro du « Monde » daté 17 novembre 1989 a été tiré à 569 874 exempla

3615 LM